N E Ch

# RELATION

DE CE QVI S'EST PASSE'

c's Missions des Peres de la Compagnie de lesve,

NOVVELLE FRANCE, ES ANNEES 1647. & 1648.

Enuoyée au R. P. Prouincial de la Prouince de France.

Par le Supericur des Missions de la mesme Compagnie.



A PARIS,

SEBASTIEN CRAMOISY, rue S. Imprimeur ordinaire du Roy, lacque

lacques, aux Gicognes.

GABRITE GRAMOISY.

M. D.C. XLIX.

# LLATTON December

LOF C. Vilnions de l'eres de la grande la grande de la grande de la grande de la grande de l'asses, l'eres de la grande de l'asses, l'eres de la grande de l'asses, l'eres de l'asses de l'asse

NOVVELLE IRANGE.
ES ANNEES de la Propiete

Par le Sussenier en con reserva de la massime

1500012000



A PAR I S.

CTERTS (CESTON SOURCE

CPRC 1 K PRING G BF ROT



### TABLE CHAPITRES

CONTENVS EN CE Liure.



ELATION de ce qui s'est passé en la Nouuelle France sur le grand Fleuue de Saint

Laurent, en l'année mil six cens quarante-huit.

CHAP.I. De l'arriuée des vaisseaux.

11. De ce qui s'est passé entre les François et les Saunages leurs alliez, & les Hiroquois.

111. De l'arrinée des Hurons, & de la deffaite de quelques Hiroquois. 34

14. De quelques bonnes actions & de quelques bons sentimens des Saunages Chrestiens.

| bto 45 | Table des Chapitres.               | 2  |
|--------|------------------------------------|----|
| v.     | Continuation du mesme sujet.       | 61 |
| VI.    | De quelques autres bonnes actio    | ns |
|        | des Sanuages                       | 9  |
| VII    | . De l'hyuernement du Pere Gabri   |    |
| 1      | Druilletes auec les Sauuages. 9    | 4  |
| VIII   | 1. Des peuples nommez les Attigu   | 4- |
| ./     | megues.                            | 12 |
| ıx.    | De la Mission de Sainte Croix      | à  |
| 4      |                                    | 10 |
| X.     | Diverses choses qui n'ont pû es    |    |
| 1000   | rapportées sous les Chapitres pres | e- |

R Elation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de les v s aux Hurons Pays de la Nouvelle France, és années 1647. En page 3 CHAPA. Situation du Pays des Hurons, de leurs alliez, en de leurs ennemis.

| Table des Chapitres.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 111. De nostre maison de Sainte Marie.                                                 |
| pagit 4 . Charles char                                                                 |
| IV. De dinerses desfaites de nos Hurons                                                |
| par leurs ennemis.                                                                     |
| v. De la Prouidence de Dieu sur quel-                                                  |
|                                                                                        |
| ques Chrestiens pris ou tuez par les                                                   |
| and ennemisment 24                                                                     |
| V1. Des Baptesmes de quelques Hiro-                                                    |
| quois pris en guerre parles Hurons.                                                    |
| page 32                                                                                |
| vii. Des pour-parlers de paix entre les                                                |
| Hurons & Onnontaeronnons, 41                                                           |
| 그 사람들은 사람들이 되고 있다면 하는 이 이렇게 되고 있는데 그렇게 되었다면 하나 하는데 |
| VIII. D'un Ambassade des Hurons à                                                      |
| Andastoé.                                                                              |
| 1x. De l'auancement du Christianisme                                                   |
| dans les Missions Hurones. 50                                                          |
| x. Des Missions Algonquines. 63                                                        |
| x1. Bons sentimens de quelques Chre-                                                   |
| fliens.                                                                                |
| 그는 사람들이 얼마 그렇게 하면서 얼마나 하는 것이 되었다. 그 나는 것은 그 없는 것이 없는데 없는데 없다.                          |
| XII. Des principales superstitios qu'ayent                                             |
| les Hurons dans leur infidelité, &                                                     |
| premierement leur sentiment tou.                                                       |
| 'chant les songes.                                                                     |
| 그는 가는 이 살기가 있는데 아니라 나를 보는데 하는데 가장 사람들이 되었다.                                            |

61 ons 79 riel 94 44-112 x à stre ece-44

la nie la G

urs 5

| Tabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e des Chapitres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ent des Hurons tou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chant         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aladies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99            |
| and the second s | pece de sort dont les H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>[urons</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nt pour attirer le bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| page 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the state of the s | Ab. I         |
| Xv. Sentime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nt qu'ont les Huro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ns des        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s qu'ils croyent ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . De leurs Deuins &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| A Sub-Asset Market and Asset A | MODERATE OF THE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | connoissance auoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nt les        |
| Huron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s infidèles de la Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uinité.       |
| page 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eurtre d'un François                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | massa-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | les Hurons, & de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a esté faite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120           |
| A STATE OF A STATE OF THE ACTUAL AND A STATE OF THE ACTUAL AND ACT | 어느는 아이들이 그는 그들은 얼마나 아니는 아니는 그들은 그렇게 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2-1           |

50

WALL SEL

Egine er. Miker

ies Mare

di poé is goán pohi

### Extraict du Prinilege du Roy.

DAR grace & Privilege du Roy, il est permis à SEBASTIEN CRAMOISY Marchand Libraire luré en l'Vniversité de Paris, & Imprimeur ordinaire du Roy & de la Reyne Regente, Bourgeois & ancien Escheuin de cette Ville de Paris, d'imprimer ou faire imprimer vn Liure intitule, Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable és Missions des Peres de la Compagnie de IESVS, en la Nouvelle France, és années 1647. & 1648. ennoyée au R. P. Provincial de la Province de France, par le Superieur des Missions de la mesme Compagnie. Et ce, pendant le temps & espace de dix années consecutives, avec deffenses à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer ledit Liute, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, à peine de confiscation & de l'amende portée par ledit Privilege. Donné à Paris en Decembre 1648.

Par le Roy en son Conseil,

CRAMOISY.

RLIATIOI

at

ns r.

les

ar

4-

1.

ité.

Jalice

20

### Permission du R. P. Prouincial.

Nouvelle France. Fait à Paris ce 30. Decembre 1648.

## ESTIENNE CHARLET.

Erce, prainteremps & espece de de la confection de la con

Par le Reyenton Coaleit,

CRAMOISY.

RELATION



# RELATION

# DECE QVI S'EST

PASSE' EN LA NOVVELLE FRANCE SVR LE GRAND Fleuve de S. Laurent, en l'année mil fix cens quarante-huit.

AV R. P. ÉSTIENNE CHARLET Provincial de la Compagnie de I E S V S, en la Pronince de France.



ON R. PERE, says I

are viscon by levery spangue collecter

Voicy nostretributannuel, vn petit plus gros que celuy de l'année passée; aussi l'auons-nous recueilly, non seulement des nations plus voilines, mais encores des plus éloignées,

ION

ur ſy

irc

IFlle

la

)c-

#### Relation de la Nouvelle France,

Vostre R. verra dans ces deux Relations vn bon nombre de Sauuages baptizez elle apprendra que la Foy icue les racines bien auant dans le cœur des Croyans; que ceux qui l'ont embrassée commencent à faire corps, & à relister aux Payens qui l'attaquent, tantost à la sourdine, tantost à découvert, qu'elle a triomphé puissamment dans les plus grands dangers; que les Hiroquois ennemis communs des François, & des Sauuages leurs alliez, ont plus perdu que gagné cette année; que mal-gré leurs embusches, & leurs armes, nous auons fait passer du secours dans les contrées plus hautes; du moins croyons nous que quatre de nos Peres qui frappoient à la porte, depuis vn an ou deux, sont entrez dans le pays des Hurons auec vne vingraine de François, que ceux qui nous crioient à l'ayde, & que nous auons secouru autant que nous auons pû, pour ne pas perdre vne si belle occasion que celle qui se presentoit, attendoient vn plus grand nombre d'ouuriers Euangeliques: c'est la seule chose qu'ils desirent & souhaitent, & dont le manquement leur sera perdre les occasions de s'estendre, auss bien qu'à nous icy bas, de continuer quelques Missions que nous auions com-

des

Téc

fter àla

le a

plus

nc-

au-

ga-

emfait

plus

1u2-

rtc,

lans

nine ient

auper-

rand

c'clt

hai-

fora

auffi

Voila M. R. P. sommairement ce que vostre R. yerra plus en détail dans ces Relations, reste que ie prie tres-humblement vostre R. & tous nos Peres & Freres, de nous auoit pour recommandes à leurs sainces Sacrifices & prieres, à ce que nous soyons soigneux de nous maintenir, dans la fidele correspondance de nostre part, aux desseins adorables, de la Diuine Majesté sur ces pauures peuples. I of meritant, sup the men The As Statement of the Council

or will are add Rose & richa Western De Vostre Reuerence,

near metalling is another the were live in the first desired the Government in andnasty i an apara ave publicamen De Quebeccers.

d'Octobre 1648. our returned of the transfer that the

cord bieles possesses in a morning 2) stono ani Seruiccurtres-humble & urbinton ub rou tres-obeiffent en N. S. TO SECTION DIEROSME TEATMANT.

seignes et inge egal til emble em mer

## De l'arrinée des vaisseaux.

## The Chartage of States

L' fait beau voir deux personnes de merire & de vertu dans yn combat de deference, lors principalement qu'vne d'icelles met bas les interests qui le porteroient à s'en dispenser, s'il ne fortisioit son courage par quelque pensée plus haute & plus releuée que celles du commun. Si rost que Monsieur le Cheualier de Montmagny, eut connoissance des volontez du Roy, & de la Reyne, & qu'il cust appris par l'arrivée des vaisseaux, que leurs Majestez auoient pourueu Monsieur d'Ailleboust du Gouvernement du pays en toute l'estendué du Fleuve de S. Laurent, non seulement il receust cét ordre auec honneur, & auec respect, mais de plus, il sit paroistre vne genereuse magnanimité, faisant dispofer auec appareil, toutes les choses necessaires, pour la reception du nouueau Connerneur ; qui fur en suite receu par rous les ordres du pays, qui le complimenterent, & les Sauus ges mesmes vous lurent estré de la partie, luy faisant vno: petite harangue, par la bouche d'vn Religieux de nostre Compagnie, qui les conduisoit. Si l'vn emporte nos tegrets, & nous laisse vne memoire eternelle de sa prudence, & de sa sagesse; l'autre, dont la vertu desia connue, en ce nouueau monde, nous donne, ie ne diray pas feulement vne esperance, mais comme vne asseurance, que les fruits desia bien auancez meuriront, & que le Royaume de Dieu continuera de s'estendre, & de s'emplifier dans ces contrées. Il n'obmet rien pour rendre le reciproque à son Predecesseur, ne pouuant trouver assez d'honneur pour reconnoistre le merite, & la vertu de ce braue Cheualier.

de

or-

lus

nce

aif-

ur-

er-

du

c il

uec

me

00-

211

DAT

bli-

Mais pour ne m'écarter de mon difcours, le premier vaisseau nous ayant consolépar le retour du Pere Barthelemy Vimont, & par la venue de trois bonnes Religieuses Hospitalieres, qui resiouirent infiniment leur maison, nous attrista par le nombre des personnes malades, qu'on sit porter en cette maison de charité, & de misericorde. C'est chose rare que les maladies se iettens

A iij

6 Relation de la Nouvelle France,

dans les vaisseaux qui viennent en ce pays, si la trauersée est vn peu rude pour les mers, elle n'a pas coustume d'alterer la santé des corps. Quelque maturais air pris en France, ou les grandes chaleurs qu'ils ressentirent approchans des Assores, ou la corruption des viures mal choisis, ou tout cela ensemble leur a causé ie ne sçay quelle epidimie, qui en a fait mourir quelques-yns, & en a tourmenté vn assez bon nombre. Monsieur de Repentigny fut enleué en moins de douze iours, mais auec vne benediction toure particuliere, sa mort, dit le Pere, qui l'a assisté insque au dernier souspir, a esté pretieuse deuant Dieu, tant il estoit solidement resigné à ses volontez. La plus ieune des trois Religieuses, nommée la Mere Catherine de S. Augustin, fut iusques aux portes de la mort, ou plustost iusques aux portes du Paradis; mais son Epoux la voulat éprouuer plus log-temps dans les souffrances luy rendit la santé, sa vocation en ce nouueau monde est assez remarquable, fon ardeur luy faifoit fouhaitter les Croix auec amour, & fon pere craignant les hazards s'opposa si fortement à son depart qu'il presenta requesto

CO

CT

ait

ITŚ

0-

01-

ıfé

ait

Ju-

ou-

qui

estó

oli-

lus

e la

uf-

toft

fon

mps

, fa

ffez

ou-

pe-

TTC-

offo

au Parlement de Rouen, pour l'empescher de sortir du Conuent de la Miseri corde de Bayeux, où elle estoit R eligieuse; cette pauure petite Colombe estant dans les gemissemens, & ses parens dans la resistance, il arriua que son pere ierrant les yeux sur la Relation de l'an passé, fut si fortement touché en lisant les horribles tourmens que le bon Pere Isaac Iogues a fouffert, que cela mesme qui sembloit le deuoir plus opiniatrement confirmer dans ses oppositions, luy fit lascher prise; Est-il vray, dit-il, qu'on souffre si genereusement pour Dieu, en ces contrées ? le desire que mes deux filles y aillent, i'en refusois vne, & ieles donne toutes deux, c'est icy où il y eut du cobat. Ces deux sœurs Religieuses en mesme maison, se vouloient toures deux sacrifier, & il n'en falloit qu'vne, le S. Esprie fir tomber le fort, & la Croix sur la plus icune, & les larmes, & les regrets sur l'ailnée.

Les deux autres Religieuses appellées la Mere Anne de l'Assomption, & la Mere Jeanne de saincte Agnes, sont parties l'vne de la Communauté des Meres Hospitalieres de la ville de Dieppe, qui est

A in

Relation de la Nouvelle France, la pepiniere des autres maisons, & qui nous a donné les premieres Religieuses de l'Hospital de Quebec; l'autre est venuë de l'Hostel Dieu de Vennes en Bretagne. Dieu a brisé tous les obstacles qui leur empeschoit le passage, & les a renduës saines & sauues dans leur petite maisson, qui attendoit se secours auec impatience.

Les nouvelles quise debitent à la venuë des vaisseaux ressemblent assez souuent aux iours & aux années de Iacob, s'il y en a de bonnes, il y en a bien souuent de mauuaises, nous en auons appris vno rres-fauorable pour quantité de Sauuages des nations plus hautes. Madame la Princesse respandant les bontez de son cœur iusques aux derniers confins de ce nouveau monde, s'est declarée Mere & fondatrice de la Mission surnommée des Apostres, en la nation vulgairement appellée du Petun: elle veut contribuer à la conversion de ces peuples, & pendant que son fils Monseigneur le Prince amplifie le Royaume de France, elle veut estendre les limites de l'Empire de lesus-

Ic your finir ce Chapitre par la more

de deux ieunes François qui ont esté bien regrettez en ce pays, tant pour leur vettu que pour la conoissance qu'ils auoient des lagues; l'vn desquels s'appelloit François Marguerie, & l'autre Iean Amiot, qui trauersant le grand Flouve devantles trois Rivieres dans vn canot de Sauuages furent noyezà la veue des François, sans que iamais on les pust secourit. Ils estoiet tous deux vaillans & adroits, & ce quiest plus à priser que tout cela, ils menoient vne vie fort innocente au jugement de tout le pays. Vne tempeste s'estant éleuée leur canor d'ecorce qui ne valoir plus rien, s'entr'ouurites leur fit perdre la Vic.

Iean Amiot (c'est celuy qui prit l'an passé vn Hiroquois, lequel chantoit ces paroles dedans les seux, Antaiok (c'est ainsi que les Hiroquois & les Hurons le nommoient) est cause que ie vayau Ciel, i'en suis bien aise, ie luyen sçay bon gré) descendant à Quebec quelque temps deuant sa mort, pour obtenir congé de Monsieur le Gouverneur, de mener vne escouade de François contre les Hiroquois, il prouoqua tous les ieunes gens à la course, soit avec des raquettes aux

qui oles nuë

qui ennai-

pavc-

ouob, ent vnq ua-

fon ce ce

des ap-

er à lant im-

eut lus-

OFE

10 Relation de la Nouvelle France, pieds, soit sans raquettes, quelques-vns descendirent en lice contre luy; mais il remporta la victoire, son humeur estoit singreable, que les vaincus mesmes luy portoient de l'amour & du respect. Il estoit adroit à destourner les mauuais discours, & à reprendre auec grace ceux qui iuroient, ou qui se donnoient des imprecations, & par ce moyen empelchoit biendu mal, & n'offensoit personse car son innocence, auec l'opinion qu'on auoit de son courage, le mertoit à couvert. Il avoit vne devotion tres particuliere & tres-constante à S. Ioseph. qu'il auoit prise en la maison de Sainte Marie aux Hurons, où il a esté éleué. Comme il se ierroit à toute heure dans les dangers, aux alarmes que nous donnoient les Hiroquois, il dit à vn de nos Peres, S'il arriue que ie meure, ie desire que ces bois & les autres materiaux que ie dispose pour me faire bastir vne maison, soient appliquez pour faire dresser vne petite Chappelle à l'honneur de S. Ioseph. Il auoit fait voeu de iamais ne rien refuser de tout ce qui luy seroit demandé au nom de ce grand Saint, il luy dedioit les courles, les voyages, les combats, &

comme on parloit d'yn camp volant contre les Hiroquois : S'il m'estoit permis, disoit-il, de nommer cette petite armée, ie l'appellerois l'armée de S. Ioseph. Ce chaste Epoux de la Vierge auoit obtenu à ce ieune guerrier vne pureté Angelique, ceux qui l'ont connu plus particulierement asseurent que iamais il n'est tombé en aucune coulpe mortelle, il s'est trouvé dans mille dangers, il a cité si fortement follicité, qu'il luy a fallu laisser la robe, ou le manteau aussi bien que l'ancien Ioseph, Dieu l'a voulu mettre au rang des vierges. Il estoit sur le point de se marier quand ilest mort, ses camarades s'estonmient de sa retenuë : car il faisoit l'amour en Ange, pour ainsi dire.

Plusieurs ont creu que Dieu l'auoit rauy en sa ieunesse, afin que le credit & l'estime dans lequel il entroit par son courage & par son addresse n'alterassent son innocence, & ne sissent bresche à

sa vertu.

vns s il

oit

luy

ais

tux

des

n-

ion

ar-

ph,

nte

ué.

ans

nos.

juc

Ter

ien

82

Ie luy ay ouy raconter, qu'estant allé certain iour à la chasse, où il y auoit des Hiroquois en embuscade, il se sentit sais d'une grande frayeur, ce qui ne luy arri-uoit iamais; car il estoit hardy au dernier

12 Relation de la Nouvelle France, point, prudent neantmoins fondant fon courage fur l'appuy qu'il auoit en Dieu. Il s'efforça plusieurs fois d'auancer, mais il ne faisoit que tournoyer dans les bois, en sorte qu'il ne pût iamais passer outre, il s'addresse à son Pere S. loseph, & à mesme temps il dit à vn Huron qui l'accompagnoit, retirons-nous d'icy, il n'y fait pas bon : le lendemain quelques Algonquins allans en ce lieu mesme, tomberent dans l'embusade des Hiroquois. Pour conclusion, ce braue foldat de S. Ioseph a fait vingt-cinq ou trente lieues de chemin apres sa mort, pour estre enterré en la residence de S. Joseph,

lo

fo

bo

qu

CC

De ce qui s'est passé entre les François O les Sauuages leurs alliez, O les Hiroquois,

CHAPITRE II,

L dix-huictième de May deux canots d'Hiroquois ayans traueré le grand Fleuue à la veuë du fort de Montreal, se vindrent froidement desembarfon cu. ais ois. tic, ac-Alomois. cues cngois

Casé la ontbarquer dedans l'Isle: & fans faire paroiftre aucune apprehension, sept ou huit de leur bande cirerent droit au quartier des François: Monfieur de Mailon-neufue Gouverneur de ceste Illo, fir avancet quelques foldass pour les reconnoistre, ces Barbares les ayant apperceus, firent site : & demanderent par figne à parlementer, on leurenuoye deux Truchemés qui s'arresterent fort long-temps auec eux. Nous n'auons point de guerre aued les François, disoient-ils, nous n'en voulons qu'aux Algonquins , ceux-là feuls font nos ennemis, oublions le passe, & renouons la paix plus forcement que iamair. Nos Interpreces charmez par ces beaux discours les asseurent reciproquément de la fincerité de nos penfées, & de la bonté de nos cœurs, bref ils vindrent insques à ce point de confiance que deux Hirbiquois passerent dans l'ascounde des François, & l'un des deux incerpreces s'alla ioindre aux Hiroquoisis car les uns & les autres ne se parloient que de loin. Monfieur de Maison-neufue craignant quelque surprise, se transporta auce quelques solders au lieu ou se faisoir ce pour-parler, & nyant fair entendre à

14 Relation de la Nouvelle France, l'Interprete qui estoit auceles Hiroquois, qu'il raschast d'euader la nuit sujuante, il emmena auec foy les deux Hiroquois zuce dessein, quand l'Interprete se seroit fauué, de les enuoyer à Monfieur nostre Gouverneur. Ce pour-parler estant rompu, chacun fe recira en fon quartier, l'Interprete passa la nuit auec les Hiroquoise & les deux Hiroquois auecles François, ce fut à s'enquerir de diverses nouvelles. Les Hiroquois demandent qu'est deuenu vn de leurs foldats fait prisonnier des François l'Automne dernier; l'Interprere ne voulant pas leur declarer comme ce pauure miserable auoit esté brussé, tascha de divertir ce discours, & d'eluder cette demande: mais l'Hiroquois insistant, il repartit; dites nous vous autres; qu'est deuenu le Pere Iogues, & vn François qui estoit allé confidément en vostre pays sous la foy publique : les Hiroquois plus rusez, qu'ils ne paroissoient, changereno de notte à cette reparties parlons de choses bonnes, replique l'un des deux, vous verrez bien-so.' à vos portes les plus anciens, & les plus ronfiderables de nostre pays demander la paix aux François, & pour marque de leur fincerité, ils ameneront auec eux quelque Hollandois. Il faut auoller, qu'il y a de la bonté, & de la simplicité parany les François: on écoutoit ces discours, auec autant de plaisir que s'il fussent sortis d'une bouche, & d'un cœur innocent.

Le lendermain comme le Truchement ne s'estoit point sauué, soit que les moyens ne s'en fussent pas presentez, ou qu'il cust creu estre obligé de garder sa parole, à des gens qui n'en ont point, & qui font profession de nous surprendre: on fut contraint pour le degager, de rendre les deux ostages, dont nous estions saisis. Les Hiroquois ayans receu leurs gens, du retour desquels leur perfidie les faisoir douter, furenc épris d'vne ioye si sensible, qu'ils s'approcherent sans armes de nos François, à la reserve d'vn seul, qui fut plus deffiant que les averes: or comme nous estions en plus grand nombre qu'eux, & bien armez, il estoit bien aysé de les prendre tous, si on eust voulu.

On nous a raconté qu'enuiron ce temps-là, vn François s'estant vn petit écarté de sa maison, vn Hiroquois qui estoit aux embusches, attendit qu'il eust

ois, e, il lois

are m-

ois, lles

des pre-

icha cette

ne, il qu'est neois

pays plus

cho-

vous

ostro

ame-

36 Relation de la Nouvelle France, descharge son arquebuse sur des tourterelles, qu'il poursuivoir, & à mesme temps il vinctondre surluy, mais le François s'en dégagea brauement : fiez-vous aux belles paroles de ces innocens. Pour conclusion, ils firent present de leur chafse, & Monsieur de Maison-neufue leur sit gouster du pain des François, & pour marque des bonnes volontez qu'ils audient pour nous, ils déroberent les filets qu'on avoit rendu dans la riviere, en vn lieu affez proche du fort, ce fur leur dernier adieu. Il ne faut pasattendre que les Hiroquois gardent iamais leur foy; s'ils ne sont retenus par quelque interest de crainte ou d'esperance, pource qu'ils n'ont point de Religion, & leur police n'est pastelle qu'vn particulier ayant tué Vn François pour son plaisir, il en doiue a rehender aucun chastiments

Si nous auions vn bon nombre d'Hitoquois entre nos mains, & qu'en les rendant on nous amenast les principaux enfans du pays, la crainte qu'auroient les
grands, qu'on ne sit du mal aux petits, les
empescheroient de nous attaquer mal à
propos: mais tant qu'ils nous croiront incapables de leur saire aucun mal, ny de

leur procurer aucun bien d'importance, nostre bonté ne nous mettra pas à couuert de leurs trahisons, & de leurs eruautez. Continuons s'il vous plaist nostre route.

Le trentième du mesme mois de May quelques canots François,s'en allant visiter leurs filets tedus à l'autre bord du grad Fleuue, visà vis dufort des trois Rivieres, vn Hiroquois caché dans la forest, ayant apperceu leur chalouppe se lette à l'eau pour l'aborder: comme il estoit seul on le receut sans aucune dessiance, andant qu'il fait tout son possible pour monstrer par gestes, qu'il est amy des François. Vn Huron deuenu Hiroquois dans sa captiuité parut en terre, criant qu'on l'emmenast auec son camarade on l'aborde, on luy tend la main, on le fait entrer dans la chalouppe, où il caresse les François qui luy rendent le reciproque, mais auce vne bonté bien plus innocente. Sur ces complimens leur canot conduit par trois Hiroquois leurs compagnons, le fit voir : on leur parle, on leur monstre bon visage, on leur donne du poisson, on les inuite de venir visiter les François auec leurs camarades, mais ils se tinrent tousiours

B

ranous

TEE+

hafleur our wils s fi-

leur que foy,

qu'ils olice t tué loiue

d'His renx ennt les ts, les mal à nt inny de

18 Relation de la Monuelle France, fur la deffiance. La chalouppe voyant cela se retire, reportant ces deux prisonniers volontaires à Monsieur de la Porerie Gouverneur des trois Rivieres, qui les ayant mis en lieu d'asseurance, ordonne à ceux qui conduisoient la chalouppe, de retourner au plustost auec du renfort, pour tascher d'attirer les trois autres Hiroquois.On les trouua au mesme endroit qu'on les auoit quittez: or comme ils ne croyoient pas qu'il y eut des Sauuages auec nous, ils estoient quasi sur le point de noussuiure, quand vn Huron venant à parler les espouuenta si bien, qu'ils prirent la fuite. Deux Hurons & vn Algonquin qui s'estoient glissez parmy nos gens, coururent apres: l'Algonquin en attrape vn, qu'il voulut prendre vif, mais ytrouuanttrop de resistance il le tuë, & luy enleue la cheuelure qu'il rapporte pour marque de sa victoire, les deux autres se sauuerent dedans les bois.

Orapres plusieurs interrogations faites à ces deux prisonniers, le Huron a confessé, qu'ayans fait leur chasse proche de Richelieu, depuis le mois de Feurieriusques alors, ils auoient pris resolution deuant que de s'en retourner au pays, de

venir casser la reste à quelques Algonquins, s'ils en eussent rencontré. le croy qu'ils n'auroient non plus épargné les François, s'il en fut tombé quelquesvns entre leurs mains. Pour l'Hiroquois il a protesté qu'estant redeuable de sa vie aux François, parce qu'ayant esté pris par vn Capitaine Algonquin Monsieur le Cheualier de Montmagny l'auoit racheté, & fait mettre en liberté, dans le traité de la paix : Il a, dis-je, protesté que depuis ce temps-là, il auoit eu de l'amour & du respect pour Onontio & pour tous les François, & qu'il auoit receu vn coup au bras, dont il monifroit les marques, pour s'estre opposé à celuy qui malheureusement a massacré le Pere Isaac Iogues; & qu'apres la mort du Pere, il s'estoit rendu protecteur du François qui l'accompagnoit, qu'il luy auoit defendu de s'éloigner de luy, voyant bien que sa vie n'estoit pas en asseurance: mais ce ieune homme, disoit-il, s'estant écarté pour chercher ie ne sçay quoy qu'il auoit apporté, fut assommé d'vn coup de hache par ceux qui l'espioient. L'ay tousours cu dessein, adioustoit-il, de vous donner aduis de cette trahison, ie ne l'ay pû faire

inte-

qui onpe,

ili-

ne ges

int

onnos

en nais

,&

au-

ites one de

iusde-

, de

20 Relation de la Nouvelle France, qu'à present que ie me suis ietté entre vos mains. Quoy qu'il en soit de celuy-cy qui paroist plus reconnoissant que les autres, il ne faut pas douter que les Hiroquois ne fissent gloire de nous massacrer, s'ils pouvoient, c'est l'vne de leurs ruses de guerre, quandils font rencontre de quelques compagnies composées de plusieurs nations, de crier tout haut qu'ils n'en veulent qu'à l'vne de ces nations, & partant qu'ils supplient les autres de se tenir en repos pendant le combat: en vn mot ils jouent toutes sortes de personnages, pour prendre toutes sortes de personnes. Leur force est leur justice : leur interest est leur fidelité, & leurs fourbes leurs gentillesses. Passons outre.

Le vingtième de Iuin deux canots d'Hiroquois ayas trauersé le grand Fleuue en plein minuit, mirent pied à terre vn petit au dessous des trois Riuieres: quelques-vns des plus hardis s'approchans à la destrobée vindrent sonder doucement, s'ils pourroient entrer dans vn lieu ou logeoit vn François, lequel s'é-ueillant s'écria fortement qui va là ? ces miroquois ayans peur se retirerent: mais comme ils n'estoient éloignez du fort

c vos y qui tres, quois , s'ils es de quelicurs n'en partenir mot ages, nnes. crest genanots Fleuterre eres: pprodouns vn l s'éà?ces

fort

quenuiron la portée d'vn fusil, la sentinelle les découurist, & voyant qu'ils ne respondoient pas à ses cris, elle en donne aduis au Caporal, qui se doutant bien que c'estoient des Hiroquois, fait monter le prisonnier volotaire sur vn bastion: celuy-cy parlant en sa langue fut entendu de ses compatriotes, le suis viuant, leur die-il, les François me traitent en amy, iln'y a rien à craindre. A ces paroles ils demanderent qu'on leur enuoyast vne chalouppe, ce qui fut promptement executé, ils n'oserent pas neantmoins l'aborder de si pres; mais le chef de cette bande se ietta à l'eau pour se ioindre aux François, il fut amiablement receu & amené aufort auec son compatriote, lequel ayant les fers aux pieds, les cacha de peur de l'estonner à l'abord; quand ils furent tous deux dans le corps de garde, & qu'on les eut fait manger, alors ouurant sa robe, il descouurit les marques de sa captiuité; son camarade voyant ces iartieres de fer se sousrit, mais ce ne fut pas à mon aduis, du bon du cœur:on les laissa discourir à leur aise, ils ne nous dirent pas quelles furent les premices de leurs discours, mais en voicy B iii

22 Relation de la Nouvelle France, la conclusion. Nostre escouade, dit le nouueau venu, est composée de cent hommes, dont il y en a quatre des anciens, & des plus notables de nostro pays, si vous voulez donner liberté à mon camarade, ou si vous le voulez conduire dans vne bonne chalouppe vers nos gens, il est pour en amener quelques-vns aucc foy: on suivit ses pensées. Ce prisonnier sut accompagné de deux chalouppes bien armées, & pour marque de nostre confiance, on luy permit d'entrer dans le camp de ses gens: d'où apres vn long pour-parler, il reuint accompagné de deux de ses compatriotes, qui l'ont volontairement suiuy iusques au fort des François. Nous voila donc saisis de quatre prisonniers volontaites, comme on les sonda plus à loisir, on reconnut qu'il y auoit de la fourherie en leurs paroles: car ils auouerent, que cette bande n'estoit que de vingt-neuf hommes, dans lesquels il n'y auoit aucun ancien, ny aucun homme d'affaire; que le bruit de la venue des anciens pour rechercher la paix estoit faux, & qu'il ne se falloit sier aux Hiroquois que de bone forte. On iugea neantmoins qu'il feroità

ce, dit le cenr: oftre té à convers lées. deux rmie don lucs onc res. recn juc cuf turo: ur nè

63

proposque l'vn des quatre retournasten son pays, pour aduertir les principaux Hiroquois de la retention des trois autres, afin qu'ils ne fissent aucun mauuais coup fur les François & sur leurs alliez. Quand il fust question de choisir lequel des quatre seroit mis en liberté, ce fut à qui defereroit cét honneur à son compagnon, ils se procuroient tous certe faueur, & pas vn ne la vouloit accepter, chacun vouloit courre le risque desa vie auec ses camarades, qu'ils croyoient en danger parmy les François. Pour l'incertitude du succez de cette affaire, enfin ils condamnerent le plus ieune à jouir de cette liberté: il s'embarque donc aucc le premier prisonnier, pour estre conduit par nos François vers ses compatriotes, qui le receurent à bras ouuerts? mais comme il vidson camarade retourner aux François, suiuant les paroles qu'il en auoit donné, il quitte ses gens, & l'accompagne, disant qu'il vouloit esprouuer la mesme fortune de ceuxauec lesquels il auoit commencé de risquer. Qu'au reste ceux qui retournoient au pays auoient des langues, & qu'ils pourroient parler aussi bien comme luy. Voila B iiij

24 Relation de la Nouvelle France, des gens adroits à surprendre des hommes aussi bien que des bestes : mais ils sont rombez dans leurs propres lacets.

Le troisième de Iuillet, le Huron qui s'estoit rendu aux François auec nostre premier prisonnier, comme nous auons remarqué cy-dessus, tesmoigna à quelques-vns de ses compatriotes, qu'il s'en alloit à Montreal pour retirer des castors mis en depost entre les mains des François. On fut bien ayle de cette occasion, asin de pouuoir donner aduis à Monsieur de Maison-neusue des courses de nos ennemis, & de la retention des quatres prifonniers; mais ce perfide n'alla pas loin fans rencontrer vne autre trouppe d'Hiroquois qu'il cherchoit, il leur fit entendre que les quatre prisonniers voiontaires, estoient fort mal traitez par les François, & que c'estoit fait de leur vie, en suitte de ce mensonge si noir, & si perfide. Le lendemain quatriéme du mesme mois de Iuillet, vn Algonquin ayant descouuerr la piste de l'ennemy, en donna aduis à Monsieur de la Poterie qui en sit aduertir les habitans par le toxin, & par vne volée de canon fignal ordinaire pour se tenir sur ses gardes, cinq Hurons plus

hom+ ais ils a qui oftre uone quels'en ca+ COCuis à urles des alla oupir fie VON vic. fme def-

lus

proche du lieu où les ennemis estoiet déja aux prises auec deux de nos François qui gardoient du bestial coururent aux voix & aux clameurs des combatans, ils se ioignent auec eux soustenant l'effort de plus de quatre-vingts hommes. A ce bruit on enuoye par eau deux chalouppes armées, mais deuant qu'elles arrivassent au lieu du combat, les Hiroquois auoient desia tué vn François & vn Huron, & pris deux prisonniers François & deux Hurons, ils estoient neantmoinssi épouuantez, ayant veu tomber sur le carreau deux de leurs gens tuez par vn François, & quelques autres blessez, qu'ils s'enfuyoient quoy qu'ils fussent pour le moins dix cotre vn. L'vn des deux prisonniers François, estoit nepueu de Monsieur de la Poterie, lequel s'estant ve petit tropessoigné pour la chasse, se trouua pris dans les filets sans sçauoir comeil y choit entré: le Huron tué estoit bon Chrestien, il s'estoit confessé le Dimanche precedent, comme aussi le François, les deux Hurons captifs ne sont pas baptifez, pour les Fraçois prisonniers on leur rend grand tesmoignage de leur bonne vie, ils sont neantmoins vn petit en saure pour s'estre trop exposé dens la

connoissance qu'ils auoient de l'ennemy. Nos quatre prisonniers volotaires apprenant cette dessaite, iugeoient de leur vie comme ils auroient fait de la nostre en cas pareil. Expediez nous, disoient-ils, nous sommes morts, ne nous faites point languir: quelques vns d'eux demanderent qu'on les instruisst deuant que de les mettre à mort, mais on leur sit entendre, que nous n'estions pas si precipitez dans nos pensées, & dans nos actions, comme sont ordinairement les Sauuages: voicy vne autre alarme.

Le quatorziéme du mesme mois, iour de saint Bonauenture, parut vn homme à l'autre bord de la bourgade des trois Riuieres, faisant voltiger en l'air vne couuerte, en sorte qu'il sembloit demander qu'on l'allast secourir. On arme vne chalouppe, mais comme elle retardoit trop à son gré, il bastit vn petit caieul, se met dessus, & tire droit à ceux qu'il le venoiét reconnoistre, criant en langue Françoise, allons, allons, venez, venez, on creut à ces paroles, que s'estoit, l'vn de nos deux prisonniers François qui s'estoit sauué, mais ensin on reconneust que c'estoit vn ieune Huronnommé Armand, qui pour

emy. oprec en oint nme oicy iour rois cou-Top met oiet ife. uć,

our

avoir esté nostre Seminaristese demesse vn petit, de la langue Françoise. Il auoit esté pris l'an passé & conduitau pays des Hiroquois, où il a souffert d'horribles tourmens. Comme il est bien connu des François, chacun le receut & l'embrassa! auecamour, apres auoir satisfait briefuement aux demandes plus pressantes des François: menez moy, leur dit-il, en la maison de priere, & me saites venir vn Pere, i'ay grande enuie de me confesser, ic vous asseure qu'il estoit bien preparé: La Foy dans le dager fait des merueilles, apres la Confession, & apres sa penitence qu'il voulut faire, deuant que de sortir de la Chapelle, il s'écria, comme s'il eut respiré de nouueau, c'est maintenant que ic suis libre, ah : qu'il y a long-temps que ie desirois de me descharger du poids de mes offenses, ah t que souvent ie pensois dans ma captiuité à la maison de Dieu? Ie me recommandois aux prieres des Chrestiens qui sont icy, & de ceux qui sont en France. Et en suite changeant de ton, il dit d'vn accent tout gay, & tout ioyeux: puis que nous auons satisfaità l'esprit, pensons au corps. Si vous mo voulez donner à disner, vous m'oblige28 Relation de la Nouvelle France, rez, il y a vingt-quatre heures que ie n'ay mangé, Dieu sçait si on luy en donna de bon cœur. Or voicy les nouvelles qu'on a tiré de sa bouche.

1. Qu'il s'estoit sauvé d'vne bande d'Hiroquois composée de cent hommes, & qu'ils tenoient les deux bords de la riviere, trois lieues au dessous de nostre fort.

2. Qu'ils auoient rencontré à deux journées de leur pays, depuis enuiron quinze iours, les camarades de nos prisonniers volotaires, que cette escouade leur auoit dit, qu'ils alloient donner aduis au pays du bon traitement que nous faisions à quatre de leurs soldats, que nous auions entrenos mains, & que là-dessus ces nouuelles trouppes auoient changé leur dessein de guerre en vn desir d'empescher qu'on ne fit aucun mal à leurs camarades, & qu'à cét effet ils s'estoient cottisez entr'eux, iusques à la quantité de Porcelaine qu'il falloit pour remplir quatre coliers, qu'on deuoit presenter à ceux qui auoient les prisonniers entre leurs mains. 3. Que ce dessein s'estoit euanouy par le rencontre qu'ils auoient fait depuis huit iours, de ceux qui emmenoient nos deux prisonniers Fraçois, que cerre bade estoit

e n'ay na de i'on a d'Hies, 82 riuieort. iourainze niers auoit pays ions noudelnaratiscz coqui ains.

Stoit

sce.

Animée contre nous, par la perfidie d'vn Huron renegat, dont ie viens de parler en ce Chapitre, ce desloyal asseuroit qu'il auoit receu comission de nos prisonniers d'aller donner aduis à leurs parens, qu'ils les tinssent au nombre des morts, tant ils estoient mal traitez des François. Armand ne se peut tenir de luy donner vn dementy: ie connois bien, dit-il, les François ils sont gens qui tiennent leur parole, & qui abhorrent la cruauté.

4. Il nous a rapporté que nos deux prisonniers, auoient encor leurs habits, quand il les a rencontrez, qu'on leur avoit seulement arraché quelques ongles, qu'il auoit demandé au plus grand, s'il vouloit rescrire aux trois Riuieres, & que luy-mesme luy auoit preparé de l'écorse qui sert de papier, & fait de l'ancre à sa mode, que le François rescriuit en effet & luy donna la lettre, mais que leur Capitaine la voulurauoir, de peur que le Huron ne prit de là occasion de se sauuer. Il adiousta que ceux qui conduisoient nos François, parloient de les conseruer si nous conseruions les Hiroquois, Dieu vueille qu'ils se souuiennent de cette parole, si tant est qu'elle soit sortie de leur bouche: carils prennent tant de plaisir à tourmenter les captifs, qu'il y a des recompenses pour ceux qui exercent plus de cruautez en leur endroit, en forte que les plus grands bourreaux, sont les plus habiles gens & les mieux recompensez parmy eux.

Enfin ce bon ieune homme nous a appris que son escouade deuoit descendre à Quebec à la sourdine, pour surprendre nos Sauuages Chrestiens, & qu'ils n'ont pas dessein d'espargner les François, s'ils

en peuvent attrapper.

Apres le rapport de toutes ces nouvelles, les quatre prisonniers Hiroquois, demanderent à Monsieur de la Poterie qu'il fut permis à l'vn d'eux, d'aller voir ces nouueaux guerriers pour les desabuser des mauuaises impressions que ce miserable Huron renegat leur avoit donné, & que par ce moyen on empescheroit les actes d'hostilité qu'ils pourroient faire enuers les François, que si celuy qui estoit deleguéne retournoit pas, qu'on tuast les trois autres. Cette proposition ayant esté acceptée on donne vn canot au plus ancien des prisonniers, qui tire droit à ses gens, & apres leur auoir parlé s'en reuint la nuit crier deuant la porte de la prison, où estanç

cux cnz les 1 apdre à ndre ont s'ils lles, nanilfut noudes able que Actes uers elctrois 2Ccien cns, nuit tant

entré, il dit que les Hiroquois l'ayant apperceu s'estoient mis aux deux costez de la riuiere pour le surprendre, & qu'ils l'auroient peut-estre offensé, s'il ne se fut fait connoistre parsa voix, par son nom & par ses chansons; m'ayant reconneu, disoitil, l'estonement les a saisis, mais ils ont esté bien plus surpris, quand ie les ay asseurez, que mes compagnons n'auoient non plus de mal que moy: alors ils ont tous inue-&iué contre le Huron desloyal qui leur auoit donné de fausses idées de la bonté des François, les voyant dans cette bonne disposition ie leur ay dit, que le moyen de nous retirer de vos mains, estoit de bannir tous actes d'hostilité du quartier des François, & de ramener au plustost leurs prisonniers; enfin leur ayant fait entendre que ie m'estois engagé au retour, i'ay pris mon congé, eux m'ayans promis. au prealable qu'ils garderoient fidellement les aduis que ie leur donnois. Au reste ils supplient le Capitaine des François de leur enuoyer des viures & de faire tirer vn coup de canon à mon entrée dans le fort, pour marque que ie suis en lieu. d'asseurance, & que ie n'ay fait rencontre d'aucuns Algonquins à mon retour;

32 Relation de la Nouvelle France, ilsen auoient si grand peur, disoit ce negociateur, qu'ils m'ont donné vne arquebuse pour me desendre. Monsieur de la Poterie fit bien tirer vne volée de canon. mais il ne iugea pasà propos qu'on leur enuoyast des viures. Le lendemain deux canots s'estant destachez de leur gros, se presenterent deuant le fort, vn petitau delà de la portée du canon, demandant des viures, leurs camarades leur donnerent mille iniures du haut d'vn bastion. leurs reprochant qu'ils ne les aymoient gueres, puis qu'ils n'alloient pas requerir les deux prisonniers François, qui seuls les pouvoient mettre en liberté, d'asseurer que ces prisonniers volontaires, n'ayent pas eu quelque intelligence aucc leurs gens, & quelque desir de nous faire tomber dans leurs embusches, c'est ce que ie ne puis faire, il est bien probable que leurs allées & leurs venues, & leurs grands pour-parlers, n'estoient pas toûjours innocens, veu mesme qu'on nous escrit des Hurons que les Hiroquois pris en ces quartiers-là, auoient doclaré que leur dessein estoit de surprendre cette année le fort destrois Riuieres, & que dans leurs chansons ils donnoient, également des imprecations

imprecations aux François & aux Algonquins. Quoy qu'il en soit, ils attendoient le mal-heur qu'ils ne preuoyoient pas, le Chapitre suivant vous en donnera l'intelligence:mais auant que d'y entrer, ie coucheray vne nouuelle qu'on nous vient

d'apporter.

Le vingt-huitième du mesme mois de Iuillet, douze ou treize Hiroquois estant en embuscade à Montreal au coing d'vn bois voisin d'une prerie, où quelques faucheurs coupoient & amassoient du foin, & d'autres ouuriers abattoient des brofailles, on entendit foudain quelques coups d'arquebules, qui ietterent par terre vn François, & en suite on vid les barbaresiettans vn grand cry, courre à brido abatue pour couper chemin aux autres! mais nos gens ne s'estonant point, mettet la main aux armes, ils deschargent trois coups sur ceux qui paroissoient, en sorte qu'on en vid comber vn ou deux, qui furent bien-tost retirez das le bois par leurs camarades. Cette propre relistance estonna si fort ces perfides, qu'ils disparurent en vn moment: ce pauure François qui fut tué, estoit l'vn des plus doux, & des plus hommes de bién decerre habitation.

on, cur

cux s, fc itau

tion. oient

quei fculs

zires, auce.

faire est co bable

leurs s toû-

pris en icleur

néele sleurs

nt des ations 34 Relation de la Nouvelle France, Or jugez maintenant si ceux dont l'ay fait mention au commencement de ce Chapitre, estoient bien innocens, promettans merueille aux Interpretes de Montreal.

De l'arriuée des Hurons, & de la desfaite de quelques Hiroquois.

## CHAPITRE III.

E'dix-septiéme iour de Iuillet do cette année 1648. vne centaine d'Hiroquois, dont ie viens de parler sur la fin du Chapitre precedent, n'ayant pas enuie de retourner en leur pays sans faire quelque notable expedition, s'approcherent à la portée du canon du fort des trois Rivieres; Quelques Hurons, de ceux qui restent en nos habitations pour la crainte de leurs ennemis, qui comme des lurins infestent les bois & les rivieres. se ioignirent auec nos François, & auec vn petit nombre d'Algonquins, s'en allerent à leur rencontre: les Hiroquois nous voyans auancer s'arresterent, faisans signe qu'ils vouloient communiquer aucc nous à l'amiable, & à mesme temps quelt do d'Hilafin is cnfaire ochestrois ccux our la nedes nieres, z aucc nallesnous ans si-T aucc s quel-

1.

ques-vns d'entr'eux s'auancerent entre les deux escouades pour nous parler; les nostres à mesme nombre les abordent, ils demandent qu'on leur donne, ou qu'on leur vende des viures : on leur respond qu'ils aillent requerir nos prisonniers, & qu'on leur donera toute sorte de contentement, ils faisoient semblant d'estre pressez de la faim; & nous auons sceu depuis que ces mines ne tendojent qu'à nous surprendre: car on a trouvé plus de quatrevingts sacs de bled d'Inde dedans leur fort. Nous voyans done fur nos gardes, ils se retirerent fort mescontens, comme ils tournoient visage, vn Huron captif de leur bande, ayant reconnu parmy nous vn sien compatriote, s'auança doucement pour luy dire à l'oreille que nous estions perdus, & que dans vn iout ou deux on nous deuoit inuiter à vn pourparler, & qu'on nous enuclopperoit de tous costez, que les Hiroquois disposoient leurs armes pour ce sujet, cét aduis donné on fait bonne garde, sur le soir le premier de nos prisonniers volontaires, qui auoit souuent liberté d'aller voir ses compatriotes nos ennemis, retourna de leur camp, & nous dit de leur part que

36 Relation de la Nouvelle France, nous ne nous arrestassions point à certains faux bruits que quelques esprits mal faits pourroient somer, come ils auoient entreueu leur Huro parler auec le nostre, ils se doutoient que leur mesche nesut découuerte : c'est pourquoy la voulant mieux cacher, ils promiret qu'ils enuoyeroient le lendemain deux de leurs gens dans nostre fort pour traiter d'affaires, mais qu'ils supplioiet qu'on les renuoyast, quand on les auroit entendus : ils garderent à demy leur parole, nostre premier prisonier les estatallé voir, retourna aucc vn seul, qui se disoit parent du sieur Caiture, jadis captif au pays de ces barbares.

A mesme temps que ce nouuel entremetteur se disposoit à son retour, parurent quelques canots voguans au Nord
de la grande riuiere sur les riues où sont
placez les François, & dans le mesme instant on vid sur les bords qui sont au costé du Sud, les Hiroquois s'embarquans à
la soule donner la chasse à grands coups
de rames à ces deux canots. On sonne le
toxin, les François & les Sauuages sont
armez en vn moment, on court tât qu'on
peut au secours, mais quand nos gens surent proche du lieu où ils auoient yeuses

ıt

nt

C-

ns

cs.

aft,

ier

-2i-

tre-

aru-

lord font

cin-

ans à

oups ne le

font

u'on

nsfu-

canots, ils entendirent tout à coup vne grande descharge de plusieurs arquebuses, sans pouuoir discerner si c'estoit vn veritable combat, ou vne feinte; car cela se passoit dans le bois. Se souuenans de l'aduis qu'on leur auoit donné, ils crûrent que c'estoit vne ruse, c'est pourquoy ils se retirerent sur leurs pas. A peine estoientils en leur poste, qu'on fit courre va bruit que deux cens Hurons venoient d'estre deffaits, & que le chamaillis qu'on entendoit, prouenoit de ce combat. A ces nouuelles le sang se glaça dans les veines, chacun baissa la teste sans mot dire, on se croyoit quasi coupable de la mort de. tant d'hommes, pour auoir creu qu'vne verité fut vne feinte ou vn songe. Pendant que la tristesse deuoroit le cœur des François, & des Sauuages, voila paroistre vn canot de Huron suiuy de deux canots Hiroquois, qui sembloient le poursuiure, chacun crie qu'on s'embarque pour donner secours à ces pauures Hurons, deux canots promptement equippez vont au deuant, quantité de monde se respand sur la greue, le canot Huron voyant venir contre soy ces deux canots, crût d'abord que c'estoit des Hiroquois, il ne laisse pas

C iij

38 Relation de la Nouvelle France,

d'auancer : enfin s'estans reconnus, ils s'entre-saluent, tirans de compagnie vers nos habitations; on trouua que ces deux canots d'Hiroquois, estoient deux canots pris sur l'ennemy, & conduits par des Hurons, & das le canot Huron on apperceut le Pere François Bressany, qui éleuant sa voix deuant vn grand monde qui accouroit pour apprendre des nouvelles, s'écria fortement: allons remercier Dieu, il nous vient de donner la victoire, nos Hurons ont dessaits les Hiroquois qui rodoient à l'entour de vos portes, plusieurs ennemis sont demeurez sur le carreau, dix huit ou vingt prisonniers sont dans les liens, & les ieunes gens donent la chasse aux fuyards. La joyé de cette nouvelle épanouit d'autant plus les cœurs, que la triftesse les auoit resserrez: on court à la Chapelle, on chante le Te Deum, on embrasse le Pere, qui nous declara comme la chose s'estoit passée.

Les Hurons, disoit-il, ne descendirent point l'an passé aux François pour la crainte des ennemis, qui d'un costé menaçoient le pays, & de l'autre obsedoient tous les chemins: mais la necessité de haches & d'autres marchandises Françoises, ils Iut la oucria ous rons nt à emis t ou eles i ards. d'auc les e Pce s'e-

irent ur la meoient le haoifes, les contraignant de s'exposer à tous ces dangers, deux eent einquant hommes conduits par cinq braues Capitaines, ont pris resolution de mourir ou de passer malgré toutes les resistances de l'ennemy. Il y a dans cette trouppe des Chrestiens & des Cathecumenes iusques au nombre de plus de 120. iamais ces bons Neophytes n'ont manqué de faire publiquement leurs prieres deux fois le jour tous ensemble en la face de tous les Payens. Les Hurons sont bien quelquesois descendus en plusgrand nombre, mais iamais en si bon ordre, apres auoir fait plus de deux cens lieues de chemin sans rien rencontrer, enfin s'approchans du fort des trois Riuieres, ils firent entrer leurs canots dans des iongs pour le metrre en bonne conche, afin de paroistre deuant les François; c'est à dire qu'ils se peignoient la face de diuerses couleurs, ils oignoient leurs cheueux, en vn mot ils vouloient arriuer en bon ordre : quelques canors qui seruoient d'auant-garde s'estans mis au large vers l'eau, furent à mesme temps descouverts des François & des ennemis: ceux-cy qui estoient à l'autre bord de la riviere, s'embarquent d'vne vistesse nom-

40 Relation de la Nouvelle France, pareille pour venir fondre sur ces canots, & les François courent tant qu'ils peuuent sur la greue pour les secourir, mais estans arrivez, comme i'ay desia dit pendant le combat qui se faisoit dans le bois, ils se retirerent pensans que ce fust vne feinte; l'auant-garde des Hurons ayant apperceu l'ennemy, en donne promptement aduis aux Capitaines, qui quittent aussi-tost leurs huiles & leurs peintures pour prendre les armes : ils courent de toutes leurs forces vers l'endroit où les Hiroquois se deuoient desembarquer, mais estans arriuez trop tard, iis se rassemblent & se disposent en demy cercle ou en demy-lune, pour soustenir le premier choc de leurs ennemis, & pour les enfermer, en cas qu'on en vint aux mains & aux espées. Les Hiroquois s'en viennent de furie sans toutefois faire leurs cris & leurs huées ordinaires, qui seruent de trompetres & de tambours, pour oster la peur au soldat, & pour intimider l'ennemy, estans quasi à brusse-pourpoint, comme on dit, ils firent une descharge de leurs arquebules, que nos Hurons essuyerent se couchans par terre, la descharge faite ils approcheret la teste baissée, ne croyans

fra

pre

lux

es. cnois, vne ant ptctent ures quer, semle ou emicr nfer-& aux nt de leurs rompeur emy; mme leurs erent faite ayans

pas trouver tant de resistances: mais les Huros fe relevans, & faifans leurs grands cris, & faluans en mesme temps les ennemis à grands coups de fusils, ces pauures gens surpris s'enfuyrent de part & d'autre, excepté vne escouade qui voulut jouer des cousteaux; mais elle fut bientost enueloppée par nos gens, & siles Hurons qui failoient le fond du demy cercle n'eussent point lasché le pied au premier bruit des arquebuses, pas vn n'en fut reschappé, mais les poltrons leur ouurirent vne porte par où plusieurs euaderent. Trois François se trouverent en ce combat, le Pere Bressany qui couroit par tout donnant courage aux Hurons, & prenant garde si quelqu'vn n'auoit point besoin de son assistance, les deux autres combatirent vaillamment; mais quand on vint à se messer, ils demeurerent tout court, ne sçachans plus sur qui frapper:car ils ne distinguoient pas les Hiroquois d'auec les Huros. L'vn de ces deux François voyant vn Hiroquois épouuanté, il l'aborde, luy frappe fur l'espaule: courage mon frere, luy dit-il, combattons vaillamment, il lo prenoit pour vne personne de nostre party, mais vn Huron suruenant se iette sur luy, & l'emmena, dequoy le François demeura estonné: ce prisonnier par apres chantoit qu'il auoit esté pris par vn François, s'imaginant que celuy qui luy auoit frappé sur l'espaule, luy auoit dit, tu es mon prisonnier. Le combat siny, les plus alegres suiuent les sugitifs, ils en prénent, ils en tuent, ils apportent des testes & des perruques; mais le desir de paroistre, & de se rafraischir aux erois Riuieres, apres les les fatigues d'vn chemin de plus de deux cens lieuës, les empescherent de pour-suiure toute leur victoire: car vn grand nombre se sauua.

On nous a rescrit de Montreal, que l'vn de ces fuyards ayant couru iusques-là,& trauersé la riuiere, s'estoit allé rendre aux François: il entra iusques dans la cour de l'hospital, sans rencontrer autre personne que Madamoiselle de Boulognesœur de Madamoiselle d'Ailleboust, à laquelle il tendist les bras: ceux qui sçauét que l'honnesteté & la pudeur de cette bonne Damoiselle luy donne vue crainte épouuentable de ces barbares, disoient par vn respect qu'ils portent à sa douceur & à sa vertu, qu'elle auoit pris vn Hiroquois, & qu'elle faisoit plus d'expedition par ses prieres & par son chapelet qu'elle recitoit pour lors, que les soldats par leurs

q

qu

te

m

dc pr

re

pr co.

qu. cci espées & par leurs mousquets.

Apres cette dessaite le Pere Bressany prit le deuant, come nous auons dit, pour apporter ces bonnes nouuelles à nos François: les Hurons suivirent quelque temps apres en bon ordre amenans leurs prisonniers, & les faisans chanter & danser à leur façon. Il faisoit beau voir environ soixate canots descendre doucement sur le grand Fleuue, & tous les Hurons grauement assis faire vne cadence auec leurs voix & auec leurs auirons aux chans & aux airs de seurs ennemis; mais c'estoit chose triste & lugubre de ietter les yeux sur ces victimes, qui seront peut-estre la pasture des slammes & des ventres de ces barbares.

Ils donnerent vn prisonnier aux Algonquins, qui l'expedierent bien-tost, disans qu'il falloit quitter leurs ancienes cruautez. Les Hurons voyant leur douceur tesmoignerent que bien-tost tout le monde se feroit baptizer en leur pays, & qu'ils prendroient pour lors les façons de faire des Chrestiens. Ils brûlerent vn Huron renegat pris entre les Hiroquois, i'apprends que la haine qu'ils conceurent contre luy prouenoit de ce qu'il avoit quitté la Foy parmy les ennemis, & que cela les sit resoudre à le traiter d'une sa.

pres ranuoit ru es plus nent,

x des ,& de es les deux pourgrand

ue l'vn
s-là,&c
dreaux
cour de
rfonne
œur de
uelle il
el'honne Daouuenr vn refà fa vernois, &c
par fes
ille reci-

par leurs

44 Relation de la Nounelle France,

çon extremement cruelle.

Quand tout ce monde, se fur vn petit rafraischy, & que Monsieur le Cheualier de Montmagny fut arriué aux trois Riuieres, on commença à traiter d'affaires, les principaux s'estás trouuez en vn coseil porterent quatre paroles representées par cinq presens. Il faut remarquer en passant que la chose qui passe pour parole & pour present dans les assemblées publiques, doit estre vn petit considerable. Le premier de ces presens n'estoit qu'vn salut, & vn honneur qu'ils rendoient à Monsieur nostre Gouverneur, & à tous nos François. Le second, vne priere d'ouurir les magazins pour le commerce. Le troisiéme, vne supplication de diminuer le prix des marchandises. Le quatrieme, & le cinquiéme, vne action de graces, de ce qu'on prenoit la peine de les aller instruire dans leur pays parmy tant de dangers, au trauers de tant d'ennemis, qui ne menacent que de seu & de flammes. Ils faisoient deux presens pour ce sujet: dautant, disoient-ils, que la chose estoit bien d'yneautre importance que tout ce qui est sur la terre. Ils nous coniuroient de perseuerer constamment, faisant voir que la pays auoit de grandes affections pour

Pot

II VO

fo in au les

G Di del

a re pro bes

enf mo

En ces ce,

petit ualier is Rifaires. coscil ecspar affant & pour liques, e pre-alut, & onlieur s Franurir les troisiér le prix e, & le , de ce instruidangers, ne me-Ils faier: dautoit bien t ce qui oient do

> voir que ons pour

vne doctrine, qui promettoit vne vie aufsidouce en ses delices que longue en se durce con of the state of the state of the

Monsieur le Cheualier de Montmagny leur fit aussi des presens reciproques, va entr'autres pour raffermir les esprits du pays, ébranlez pour le meurere commis en la personne d'vn François. Les Hurons donnerent milles iniures aux meurtriers. si bien que Monsieur de Montmagny voyant qu'ils improuuoient ce forfait pour lequel ils audient satisfait selon les loix de leur pays, il leur tesmoigna par ce present, que ce mort estoit resuscité dans fon esprit; Il sit vn autre present pour les inuiter fortement à tenir la parole qu'ils auoient donnée, d'entendre volontiers les Predicareurs de l'Euangile. C'est cho-Le change que les homes ne se rendent à Dieu pour l'ordinaire que par des fleaux, depuis que les pestes, les guerres & les famines se sont iettez sur ces peuples, on a reconnu les predestinez d'auec les reprouuez: ceux-cy sont morts comme des bestes, les autres ont pressé d'estre faits enfans de Dieu, & vn grand nombre sont montez dans les Cieux.

Enfin toutes les affaires estát terminées. ces bonnes gens remonterent dans leurs

46 Relation de la Nouvelle France, petits nauires d'écorces, emmenans aucc cux outre le Pere Bressany quatreautres Peres de nostre Compagnie, & vn de nos Freres; sçauoir est le Pere Gabriel Lalemant, le P. Iacques Bonin, le P. Adrian Greslon, le P. Adrian d'Aran, & nostre F. Nicolas Noirclair, accompagnez de as. ou 30. François. C'est vne grande benediction de voir le courage & le zele de ces bons Peres, le fang & la mort de ceux qui les ont precedez les animent, leur ioye paroissoit si grade sur leurs visages, qu'on cust dit qu'ils s'en alloient tous prendre possession d'vne Couronne, & d'vn Empire; & ce qui me semble encore plus estonnant, c'est que dans ces rencontres il se trouue de ieunes gens qui portez par l'exemple de ces bos Peres veulent entrer dans les mesmes risques, protestas que l'amour du salut des ames, & no pas l'espoir d'vn lucre passager leur fait entreprendre vn voyage filong, firude & fidangereux.

Nous auons appris depuis leur depart que cette petite armée de Hurons se trouuant vers la pointe de l'Isle de Montreal, s'estoit diuisée; les vns voulans passer par l'habitation des François qui sont dans cette Isle, comme ils l'auoient promis à Monsieur nostre Gouverneur; les autres de se de de

63 aucc drian nostre de 25. enedia de ces ux qui ar ioye , qu'on rendre vn Emre plus contres rtez par tentrer que l'asl'espoir prendre ngereux. r depart ssetrouontreal, affer par ont dans promis à es autres

voulans prendre l'autre costé pour estre le plus court, le plus facile, & le moins dangereux. Nous craignos fort que cette separation ne soit cause de leur mal-heur: car les Hiroquois irritez par leur perte, ne se tiendront pas en repos, il leur sera facile de perdre ces pauures gens, s'ils les trouuent débandez: se prie Nostre Seigneur qu'il soit leur guide dans le destour des chemins, leur appuy dans les satigues, & leur bras & leur force das les combats.

De quelques bonnes actions & de quelques bons sentimens des Saunages Chrestiens.

CHAPITRE IV.

Ly a quelque temps qu'vn Sauuage des nations plus hautes ayant esté bapatizé en danger de mort, receut de la main de Dieu la vie du corps & la vie de l'ame, quasi tout ensemble: mais s'estant écarté du lieu où il deuoit prendre vne instruction plus particuliere & plus à loisir, il s'oublia bien fort de son deuoir, si bien que nous estant venu voir derechef il parut en assezuauaise posture, mais laveuë des bons Chrestiens le toucha, & luy donna quelque enuie d'entrer en l'Eglise, dot

48 Relation de la Nouvelle France, luy melme le jugeoit fort indigne: vn bon Chrestien le voyant tout pensif suy dit, fuis moy, & fais ce que tume veras faire. Presente à Dieu a mesme priere que ie Juy feray, là-deflus félierrant à genoux sur l'entrée de la Chapelle, qui estoit toute remplie de monde, il baifa plusieurs fois la terre demandant publiquement pardon à Dieu, & suppliant l'assemblée de idindre leurs prieres auec les fiennes pour obtenirla remission de ses offenses, & de celles de fon camarade, auquel comme il le vid profterné par terre, il addressaces paroles: parle dans ron cœur, & reconnoist que tu n'es pas digne de bailer ny marcher sur la terre de cette maison. Fais toy ce reproche à toy mesme, & dis au profond de ton ame; le suis vn vermisseau rampant dessus la terre qui ne merite pas que les hommes pensent à moy. Oseroy-ie donc me presenter deuant Dieusmais puis qu'il est bon, & que l'ay regret de mes malices il aura compassion de moy. Voila vine leçon bien preignante. Le bon fut dans ce rencontre, qu'vn Sauuage estrar ger amy du penitent voyant son camarade en cette posture crût qu'il estoit obligé de s'humilier aussi bien que les autres : cecy n'est qu'vn

qu'vn petit eschantillon de ce qui se passe de temps en temps. Cette ferueur n'estant ny commandée ny contrainte, est lossable à l'occasion des Payens qui attribueroient au corps de l'Eglise les desfauts des membres; mais parlons d'autres choses.

bon

dit.

airc.

x fur

oute

ois la

donà

indie

obte-

celles

le vid roles:

quetu

fur la

repro-

deton

nt def-

s hom-

one me

qu'il est

lices il

eleçon ce ren-

amy du

en cette

s'humi-

cy n'est qu'vn

Vn Pere de nostre Compagnie arrivé depuis vn an en ces contrées, escrit des trois Rivieres à Quebec, en ces termesile voudrois pouuoir réfermer icy vn eschatillon de la cosolatio que ie ressens actuellemet voyant dans nostre habitation vne affemblée des einq ou six principales natios de ce nouveau monde qualitous Chrestiens chanter chacun en sa langue les louanges du grand Maistre des Sauuages & de ceux qui ne le sont pas. l'ay leu & releu autresfois les Relations sur ce sujer, & tousiours auec admiratió & auec satisfaction, mais donnez moy la liberté de vous dire que l'ay commence à les moins estimer, tant les copies approchent peu de leur original, c'est vn des spectacles qui se conçoiuent mieux quine se descriuent.

Vn autre dit qu'il a pris vn souuerain plaisir dans vn combat, ou dans vne emulation qui s'est fait entre plusieurs Sauuages. Quantité d'estrangers estans venus à

S. Ioseph, faisoient parade de leurs chanfons de guerre, on entédoit tous les iours
leurs cabanes retentir de leurs voix, qui
ne paroissoient respirer que Mars, & que
ses armes: les Chrestiens voulans abaisser
l'orgueil de ces fanfarons, se mirent à entonner leurs airs & leurs cantiques spirituels, aucetant de grace & tant de deuotion, qu'ils me charmoient, dit le Pere, &
quoy qu'ils les reiterassent assez souvent,
ils me paroissoient tous les iours plus
beaux. Il ne faut pas attendre beaucoup
de suite en ce Chapitre, les bos sentimens
ont plus d'amour que de Retorique.

Vn bon Neophyte s'estat rencontré bien loin dans les bois auec vn mélange de Chrestiens & de Payens, les inuitoit tous les iours de venir aux prieres qu'il faisoit publiquemet en sa cabane, les auertissant des iours de Feste, pour les solenniser d'vne façon plus particuliere que les autres iours, recitat tous ensemble leurs prieres, chantans des cantiques & disans leurs chapelets en vne cabane destinée pour cela, prestat l'oreille aux anciens qui voudroient discourir en faueur de la Foy. Ce bon homme voyant que quelques-vns moins feruens ne l'escoutoiét qu'à demy,

leur disoit nettement leurs veritez:quand vous screzà S. Ioseph vous irez aux prieres comme les autres, on vous croira bien feruent & on sera trompé, à qui est-ce que vous croyez rest-ce à Dien ou aux Peres qui nous enseignent ? si vous croyez en Dieu, pourquoyne le priez vous pas aussi bien parmy les arbres que parmy les hommes? C'est Dieu quia fait les arbres aussi bien que les homes, il est par tout. Si vous croyez seulement aux hommes, vous n'irez pas au Ciel. Ces Peres sont des hommes comme nous, ils ne nous disent pas croyez en nous, mais ils nous disent croyezen Dieu, ils ne sont que des Interpretes, ils sont semblables à des gens qui racontent de veritables nouvelles.

Dans ces entrefaites, vn Payen s'estant glissé la nuiten la cabane de ce bon Neophyte pour rechercher vne fille ou vne femme selon leur ancienne coustume, cét homme vrayement Chrestien, le reprit aucc vne liberté, & aucc vn zele Apostolique; le Payen n'olant luy faire aucun mal, pource qu'il est homme d'authorité, se donna soy-mesine, par vne rage & par vne ie ne sçay quelle phrenesie, vn coup de couteau dans la cuisse, nostre Neophy-

chaniours k, qui k que aisser ràenspirideuoere,& uuent, s plus ucoup rimens

rébien nge de it tous faisoit

rtissant ser d'vautres prieres.

s leurs e pour

ui vou-Foy. Ce

ucs-vns demy,

32 Relation de la Nouvelle France, te voyant le sang couler en abondance, luy dit: quoy donc mes paroles sont-elles changées en vn coute...u? Adieu, ie m'en vay, ie voy bien que si ie vous parlois plus long-temps mes paroles deuiendroient vne espéc qui vous tueroit; & là-dessus il plie bagage & s'en va chasser en vn autre endroit, où sa femme & sa fille tomberent malades, luy qui portoit tousiours de l'eau benite auec soy, en donna vn petit à boire à sa femme, & en forma le signe de la Croix, sur le front & sur la poitrine de sa petite fille, leur disant portez vostre cœur à Dieu, & luy dites, guery moy, si tu me veux guerir, tu peu tout, si tu dis de moy, qu'elle guerise, ie gueriray. Si tu ne veux pas me guerir, suis ta pensée, ie ne crois pasen toy pour rauoir la santé. Le me mis à genoux aupres d'elle, adioutoit-il, & ie dy à celuy qui a tout fait, elles sont malades, tu les vois bien, fais tout ce que tu voudras faire, si tu dis qu'elles guerissent, tu me feras plaisir. Si tu ne dis mot, ie ne diray que ces deux paroles, mene les au Ciel. Ie ne sçay pas, faisoit-il, ce que pense celuy qui a tout fait, maisie sçay bien que l'vne guerit soudainement, & l'autre se porta mieux : austi-tost, & incontinent

apres recouura sa pleine santé. Dieus'entretient volontiers auec les simples.

Ce bon homme youlant retourner ce Printemps en la residence de S. Ioseph, quelques Sorciers, ou plustost quelques Charlatans de Gaspé, luy diret qu'il periroit dans les glaces, en effet la grande riuiere en charioit yn si grad nobre qu'elle en paroissoit quasi touté couverte mais si tu veux, luy dirent ces Iongleurs, nous escarterons les glaces, inuoquons noftre Demon, par nos chants & par nos tambours. Vous estes bien trompez, leur refe pondit-il, le Demona-il fait les glaces, pour en disposer? ie m'en vay prier celuy qui les a fait tout deuant vous, & se mettant à genoux, il profere ces paroles, toy qui est bon, & qui a tout fait, tu determine de ces glaces aussi bien que de tout autre chose; cen'est point le meschant Manitou qui en determine, c'est toy qui est tout puissant, si tu veux que nous partions demain prend ces pensées que les glaces s'en aiflent, & il n'y en aura plus : si tu ne veux pas que nous partions, nous dirons, il est le maistre, ne partons pas. Le lendemain, chose à la verité bien remarquable, soit que les glaces qu'on voyoit ce iour là

e les au le pense lien que

autre se

lles

ient

l'cau

boire

de la

desa

cœur

itu me

e moy,

e veux

crois

me mis

il, &ic

t mala-

que tu

ristent,

t, iene

ntinent

fussempescher leur retour sils partirent, ariuerent des glaces? parts si tu veux, luy repliquent-ils, mais si tu parts tu veux, luy repliquent-ils, mais si tu parts tu es perdu, car il en reuiendra d'autres, qui t'abismeront. Celuy qui les a destournées, respond-il, a-il perdu sa puissance? ne peut-il pas empescher leur retour sils partirent, & ensin arriuerent à bon port.

Vne ieune fille aagée de 17.0u 18. ans, recherchée de quantité de personnes, pource qu'elle auoit le corps & l'esprit fort bien
fait, tomba griefuement malade, se voyant
en danger de mort, elle sit cette priere à
Nostre Seigneur. Ie suis bien aise d'estre
malade & de mourir deuant que d'auoir
esté mariée, c'est toy que l'aime, ie n'aime
pas les hommes. Determine de moy comme tu voudras, ie te remercie de ce que ie
suis malade, & de ce que ie soussre, & l'en suis
bien contente, la Vierge me presentera à
toy apres ma mort. Quelque langueur
qu'eust cette pauure enfant, elle se dressoit

rdu, mcrent, ns,repourbien oyant riere à l'estre auoir 'aime comque ic dece en fuis gueur refloit

rc-

en,

nt-

luy

plusieurs fois le iour en son seant peur offrir à Dieuses prieres, & pour recirer son chapelet. Souvent on entendoit fortir ces paroles de sa bouche, ny la mort ny les maladies, ny les souffrances ne m'affligent point, maisie suis triste de ce que ie ne puis aller en la maiso de prieres auce les autres, n'auray-ie point cette consolation deuant mon trépas, d'yentrer pour receuoir celuy que ie verray bien-tost au Ciel? Elle autoit vn si grand soin de la pureté de son ame, qu'elle demandoit à se confesser tous les iours. Celuy qui l'a plus particulierement assistée, dit que iamais elle n'a commis avcune faute mortelle, que son cœur estoit veritablement innocent, elle ne prenoit plaisir qu'au discours de l'Eternité: quelque peu de temps deuant sa mort ayant réceu tous les Sacremens de l'Eglise, elle fut tourmentée de deux ou trois convulsions tres-violentes: puis reuenant à soy, elle s'adressa au Pere qui la veilloit & qui priois aupres d'elle. Adieu mon Pere, luy dit-elle, d'vn iugement & d'vne parole aussi ferme que iamais. Adieu, vos prieres sont exaucées, retirez vous quand il vous plaira, voila Iesus mon Epoux qui m'emmene dans le Ciel, & là-dessus elle expira. La chair &

le sang ne luy avoit pas donné ces sentimens: car elle estoit fille d'vn tres-mauvais pere, que Dieu avoit exterminé de la terre par vn chastiment public, quelle rage à ce mauvais homme de voir du milieu des flammes son enfant au milieu de la gloire qu'il a perdue pour s'estre tousiours bandé contre la Foy & contre la vetité, dont il

auois vne grande connoissance. Les Religieuses de l'Hospital qui ont rousiours eu quelques malades François, onvausi nourry tour hyuer vne petite-cabane de Sauuages qui nous ont bien donné de l'edification : ces bonnes Meres ne manquoient point auec leur ferueur aco coustumée de les faire prier Dieu tous les iours en leur langue, faisans la charité des deux mains & pour le corps & pour l'ame: ie me souuiens, qu'allant visiter ces pauures gens, vne femme disoit de temps en remps, maismon Pere qui est au Cielmo pardonera-il mes offenles, ie me hais moymesme, je voudrois qu'on me deschirât de ce que ie l'ay fasché. le suis souvent triste, disoit une autre de ce que ie n'ay point d'esprit, ie ne sçaurois retenir les prieres qu'on nous fait faire tous les jours : quand on demadoir à quelqu'vn d'eux s'il y auoit

qı

m

fo

ro

entiuais terre ge à u des loire i ont cois te-cadones no 1r 2c2 us les ré des 'ame pauaps en iel mo smoyrât de prifte. point prieres quand y auoit

long-temps qu'il ne s'estoit confessé, s'il auoit passé quinze jours sans le faire, il se plaignoit disant qu'on ne l'ascoutoit pas assezsouvent:il faut aduotier que si les Hiroquois n'éloignoient point nos Neophy. tes de nos habitations, & siles estrangers ne se venoiet point messer auec eux, qu'on auroit des ames choisses pour leur candeur & pour leur simplicité. Le Capitaine de Tadoussacstant malade à S. Ioseph, sit paroistre que Dieu triomphe au milicu de la barbarie le Pere qui a foin des Sauuages l'allant visiter, il luy dirimon Pere, toute mon esperance est en Icsus ivoila ce que ie luy dit fort souver, tu sçay cout, tu connois tout, me voila, dispose de moy. Estant por téàl'Hospital, le Perolay tesmoignaneva grand destr qu'il rotourna en fanté, il luy dit monstrant vn Crucifix, qu'il auoit fait mettre deuant les yeux voila celuy qui determine, il le faut laisser faire de lendemain il telmoigna par quelques paroles qu'il eut bien vonin recourner en santé: mais voyat que ce desiveroissoit, il se douta que le Dç. monle vouloit tromper, il se cofessa deux fois ce iour-là recherchant ses plus petites fautes auccautant de lumière qu'en pourroitauoir vn Religieux:puis s'adressant au

38 Relation de la Nouvelle France, Poro luy dit vn iour deuant sa mort, asseurement l'ay veu vn Demon, cela m'a espouuanté: mais je luy ay dit, que le croyois on celuy qui a tont fair que pour luy ie le mofprifois, il a disparu tout à coup, i'ay aussi esté troublé par quelques songes: mais ie me fuis founenu que ceux qui croyolent en Dieu ne croyoient plus en leurs songes, me voils pour le present dans vne grande paix, ie voy bien que celuy qui a tout fait veut que l'aille auce luy l'en fuis content, c'està luy d'en determiner. Tesmoigne aux Saunages qui sont allez en guerre que ie fuis fort aile d'aller au Ciel , c'est chose estrange que des hommes éleuez dans la barbarie meurentauec vne fi grande confiance, qu'on disoit qu'ils voyent de leurs your le bien qu'ils vont posseder son le fit prier Dieu pour Madame la Fondatrice decét Hospital, ce qu'il fit les mains jointes & les yeux éleuez au Ciel dans vne posture qui faisoir voir qu'il estoit touchéices bonnes gens ne philosophent point tant que nos Europeans, quand ils ont vne fois receula Foy, & qu'ils croyent en suite que celuy qui obeïra aux volontez de Dicu sera fauué, & que s'il commet quelque offense elle luy sera pardonnée s'il est vraye-

fc|

VI

CO

Rin

pai

pri

Cor

ter,

ntent, nodux que ie t choic dans la de conde leurs on le fit ndatrice ins ioinvne pouchéices oint tant vne fois uite que Dicule. elque ofof vraye-

oiens

nges,

rande

ut fait

ment contrit & confessé, ils s'attendent que Dieu fera infailliblemet de son costé ce qu'il a promis, & en verité ils ont raison, Ic feray icy mention, pour conclusion de ce Chapitre, d'vne ceremonie des Sauuages qui nous a donné de la confolation: car ils commencent de donner vn habit tout Chrestien aux façons de faire indifferentes qu'ils ont tirées de leurs parens infideles. On a veu souvent dans les Relations precedentes que c'estoit la coustume des Sauuages de resusciter les morts quiestoiet parmy eux ou gens de consideration, ou qu'ils aymoient beaucoup pendant leur vie, cela le fait encor afin que les orphelins ne soient pas delaissez. Car celuy à qui on donne le nom de leur pere, se charge des enfans. Vn Capitaine Chrestien de S. Iofeph, voulant resusciter vn sien parent sit vn festin, où se trenuerent enuiron fo. conuiez. C'est par parentese dans les festins & par des presens qu'ils font la pluspart de leurs affaires. Tout le mode ayant pris sa place qui est la premiere qu'il rencontre, ce Capitaine harangua en ces termes; si ie n'estois Chrestien, & si ie n'auois la creance que nous deuons tous resusciter, i'aurois bien sujet de m'atrister dans la

60 Relation de la Nounelle France, perce que ie sis l'an passé de mon nepueu, sa mort affligeroit mon cœur, mais puis que la viene nous est ostée que pour nous estre renduë, puis que nous deuons nous reuoir & nous rencotrer derechef, ce n'est pas vne mort, c'est vne absence, & par consequent ie prend cette resurrection que ie fais de mon nepueu pour marque de la veritable resurrection que pous attendons. C'est donc vn tel que i'adopte pour mon nepueu,& quime fera souvenir que mon nepueu n'est pas mort. Là-dessus il sit vn beau present au nouvel adopté, lequel repartit fort à propos. Ce present qui me fait. Souvenir de l'article de nostre creance sur lequel est fondé la Foy de nostre resurredion, me remer aussi en memoire que ie fuis Chrestien : ie le suis en effet, & ie tiens auec vous & auec tous ceux qui sont baptisez, qu'il ne faut point s'attrister de la mort de ceux qui doiuent réulute vneautrefois, & partant resiouyssons nous, non pas du portraich de la resurrectió que nous exprimons par nostre ceremonie, mais de la veritable resurrection que nous attendons: apres les harangues il fallut chanter felon leur coustume, l'vn des plus considerables éleuant sa voix chanta un de leurs

1

Pd

Pc ur

airs, dont voicy les paroles : celuy qui me doit resusciter, c'est celuy qui me console: voila toute sa chanson composée de diuers tons sur lesquels il appliquoit tousiours les mesmes paroles. Dieu vueille qu'ils changent ainsi d'eux-mesmes leurs anciennes coustumes, en des actions plaines de deuotion & de pieté.

## Continuation du mesme sujet.

CHAPITRE V.

7N Capitaine Sauuageabordant vn Pere de nostre Compagnie, luy dit: ie te prie mon Pere de venir auce moy en la maison des filles vierges, qui enseignée nos enfans: le Pere luy respondit que ces bonnes filles l'entendroient, & qu'il n'auoit pas besoin d'interprete:ie leur veux, repartit il, comuniquer vne affaire d'importance. Comme ils estoient tous deux au parloir auec la Mere Superieure de co. petit Seminaire, ce bon Neophite tira vne petite croix de cuiure, qui se pouuoit ouurir & fermer, & leur dit, tout ce quiest sur la terre, n'est rien, ce qui regarde le Ciel est de prix & de valeur. Cette petite croix voudroit bien cotenir vne parcello

n de leurs

nces

pucu,

is puis

r nous s nous

en'est

ar conque ie

clavendons.

ur mon ue mon

il fit vn quel re-

ime fait.

ance fur

refurre-

e que ie

zie tiens

sont ba-

ter de la

e vne au-

ous, non

que nous , mais de

us atten-

t chanter confidedes osserez qu'en honoresur les Autels, dont les ames sont en Paradis: iugez tous deux si ie suis digne d'en porter, c'est vn grand affaire, il n'en sera que ce que vous aurez determiné. La Superieure bien edifiée de cette pieté, luy accorda sa demande', dont ce bon Neophite se sentoit autant obligé comme s'il eut fait rencontre

d'vn grand thresor.

Ces bonnes Meres sont extremement charitables, les difficultez du pays ne les cstonnent point, leur Seminaire ne refuse aucune Françoise ny aucune fille Sauuage, l'aumoine se fait chez elles en tout temps, leur cœur est plus grand que leurs biens. Les pensionaires en France ne greuent point les Monasteres où elles sont instruites, ce n'est pas de mesme en Canadas, il faut non seulement nourrir & instruire les petites seminaristes, mais il les faut habiller, & à leur depart leur faire de bonnes aumosnes, & souvent encor à leurs parens, tantils font pauures. Il n'y a pas long-temps, qu'vne petice Huronne sortant de cette sainte & charitable maifon, pour estre reconduite en son pays, ces bonnes Meres non seulement l'habillerent de pied en cap, maisils firent encor

le

nce. des presens à ses parens, pour marque du Autels, contentement que cet enfant leur avoit cz tous donné. Cen'est pas tout, il fallut fournir c'est vn de viures pour elle & pour ceux qui la veue vous noient querir : en vn mot, vous diriez ien ediqu'elles feroient volontiers tous les frais demannecessaires pour les mener & pour les toit auconduire iusques en Paradis. ncontre

Vne autre Seminariste Algonquine, ayant esté nourrie, éleuée & entretenuo plusieurs années dedans ce Seminaire, ces bonnes Meres luy ont donné ses petits meubles pour son mariage, & leur charité passant au delà des mers, a obtenu son mariage d'vne Dame de merite, dont la pieté est peut-estre dessa recompensée au centuple dessus la terre, & le sera vn iour dedans les Cieux. C'est vrayement rechercher la gloire de Nostre Seigneur, de pouruoiraux necessitez d'autruy, dans les besoins d'une maison incommodée.

Elles nourrissoient vn Huron, dont la vertu a rauy tous ceux qui le conossoient, quelque froid qu'il sit pendant tout l'hyuer il ne manquoit iamais de passer autrauers des neiges & des glaces, pour venir entendre vne Messe à la paroisse deuant le iour, nonobstant qu'il se trouuast par

nement ys ne les ic refuse

e Sauuaen tout que leurs

ene greelles font

e en Ca-

ourrir & s, mais il

leur faire t encor à

es.Il n'y 2

Huronnie able mai-

n pays,ces

l'habilleent encor A Relation de la Nouvelle France, apres à celle qui se dit tous les iours dans l'Eglise de ces bonnes Meres: cét homme passoit tous les iours vn temps si notable à genoux, que les François en demeuroient estonnez, & edifiez, il ne sçauoit que c'e stoit de se mettre en colere, ses plus grads mescontentemens estoient sondez sur ce qu'on ne suy parloit pas assez long-temps à son gré des verirez Eternelles: il est retourné cette année en son pays, nous esperons que sa serveur prositera à ses compatriotes.

Quelques Sauuages s'accusoient vniour d'auoir le cœur tout remply de malice, le Pere qui les escoutoit leur demanda si cette malice faisoit vn long seiour dedans leurs ames: non pas respondent-ils, mais cependat elle ne laisse pas d'y entrer; mais encor, poursuit le Pere, que faites vous, quand vn si mauuais hoste vous viens visitet pour moy, disoit l'vn', quand ie sens que la colere vient eschauffer mon cœur, ie dis à mon ame, ceux qui prient & qui croyent ne se mettent point en colere, & austi-toit ce seu s'amortist, & quelqueso il s'esteint tout à casp. le suis plus acci chant, disoit son compagnon; car at 1840 vient des pensées de haine, des pensees

falos,

fales, qui gastent tout mon cœur, mais que fais-tu dans ce rencontre, dit le Pere, i'ay peur, respondit-il, & ie me mets à prier Diem, & tout cela s'en va; le saint Esprit c'e c'e grand Maistre, il en fait plus en vn moment, quand il luy plaist, que les Do-crads

Ar ce Si ie dis que des ieunes hommes sollicia

Si le dis que des ieures hommes folliciez par de manuaifes creatures ont fait triompher la grace de la nature, i'vieray de redites, quoy que la choie foit toute nouvelle.

Vne personne malade au milieu de ces bois serrouus dans des angoisses & dans des presses qui la tetroient à deux doigts du désespoir. Son pauure corps abattu voulant sommeiller, son ame appereeur vn Pere, qui s'approchant d'elle, l'instruissit sur le bon heur de soussit rances, & sur la cruausé de cette miserable vie, cette pautre creature sut si consolée, & si remplie de coutage en vn instant, qu'elle dession toutes les afflictions de la terre & do l'Enfer.

Vn Capitaine Sauuage voyat qu'vn ieune home sembloit mépriser les aduis d'vn Pere, sçais-tu bien que ce n'est point la erainte de la mort, ny se desir de la vie, ny

F

rads UT CO emps ft resespecomvniour lice, le anda si dedans ls, mais er; mais es vous, iens visilie fens on cœur, nt & qui colere,&

elquefo

lus 1812

Car it frie

s penices

fales,

l'esperance d'aucun bien de la terre qui m'a fait embrasser la priere? depuis que i'ay la Foy, ie ne crains plus rien. Apprends donc que i'ay parlé au Capitaine des François, & que ie l'ay supplié de bannir tous ceux qui resistent à la verité, ou qui la quittent. Parle maintenant? que fais-tu? que lest ton dessein? c'est ton cœur & ta bouche qui te rendront coupable ou innocent? qui te retiendront, ou qui te chasseront d'icy?

Le mesme entrant dans vne cabane où il y auoit plusieurs Payens, leur sit ce petit discours; mais encor qui vous empesché d'outrir les yeux à la verité? vos ereilles ne sont-elles pas persées ? ce qu'on dit estil si monstrucux qu'il n'y puisse entrer?si la priere est bonne que ne l'embrassez-vous? ie vois bien ce qui vous arreste. Vous craignez qu'apres vostre Baptesme pous ne tombiez dans quelque yurognerie, si vous trouuez de la boisson? mais est-il possible que la seule pensée des dommages que ces boissons nous causent, ne vous puisse empescher d'en gouster : tenez ferme, vous surmonterez ce demon des estourdis& des fous.

Vn Nipisirinien se sit Predicateur au-

re qui is que . Apitaine lie de verité, t? que cœur ipable ou qui ne où

e petit resché preilles dit eftrer?fila z-vous? us craivous ne

fi vous posible ges que is puisse ferme, estour-

cuf au-

pres d'vn Capitaine de sa nation nouvellement arriué à S. Ioseph: comme il eut apperceu que ce Capitaine prestoit l'oreille aux discours que luy tenoit vn do nos Peres, il luy dit apres que le Pere fut sorty de sa cabane: ces gens sont admirables, ils quittent leur pays, & s'en viennent du bout du monde pour nous apprendre le chemin du Ciel, iamais ils ne demandent rien, mais ils donnent, & par tout où ils sont, ils font la mesme chose, ce que l'vn l'enseigne l'autre l'enseigne, pour moy i'ay trouvé leur doctrine si iuste & s raisonnable, que ie l'ay embrassée, ie les ayme, & ie les honore comme mes plus proches parens. Ce bon Neophyte iettoit dans cette ame, la premiere couche sur laquelle on a depuis tiré de beaux portraits.

Vn autre Abnaquiois de nation, se trouuant aupres d'vn Ethechemin fore malade, voyant que ses camarades aupiet quelque dessein de le chanter & de le souffler à leur mode, luy dit mon cher amy, c'est en vair que tu auras recours aux sorceleries, ou plustost aux badinecies de ton pays, le Dieu que les Chrestiens honorent, in creé, luy soul te peur

68 Relation de la Nouvelle France, guerir. Ces paroles dites en son temps, le toucherent si bien que ses gens le vou-lans medicamenter à leur laçon, c'est à dire par des cris & par des tintamarres, dont ils se seruent pour chasser le demon qui fait mourir les hommes, lamais le malade n'y voulut obeit; c'est à celuy qu'on adore en ce lieu cy, qu'il faut auoir recours, disoit-il, le demon ne me scauroit guerir, ses parens s'addressetent à nos Peres, & leur dirent , nous vous abandonnens nostre pauure camarade, vous connoissez celuy qui a tout fait, dites luy qu'il le guerille, & l'affeurez que nous croirons en luy. Ie nescay pas si ces paurres abandonnez tiendrone leur parole en leur pays, mais ie sçay bien que Dieua guery leur compatriote contre leur attente.

Vn François allant de Quebec à Saint Ioseph, apperceut de loin vn Sauuage, qui le deuançoit, c'estoit vn Chrestien, qui ne pensoitestre veu que le l'œil, duquel on ne se peut cacher, il leuoit les yeux au Ciel, s'entretenant auec Dieu, tenant son chapelet en main, & se mettant à genoux auec vne deuotion qui pemerroit non seulement le cœur du Fran-

çois, mais qui sans donte gagnoit celuy

qui ne peut resister à l'amour.

Il n'est pas iusques aux enfans qu'ils ne tesmoignent par fois quelques sentimens de deuotion, vn petit garçon aagé de 8. à 9. ans, a dit plusieurs fois ces paroles à sa mere voyant qu'elle ne pressoit point son baptesme. Ma mere, cela n'est pas bié que vous ne soyez pas baptisée, elle ira au feu ma mere dit mon cœur, & là-dessus se suis triste, cette semme racontoit cela de son fils, adioustant qu'elle ne pouvoit sçavoir où il auoit appris toutes les prieres qu'il recitoit tous les matins & tous les soirs; sans que personne luy commandast. Le pauure petit ramassant par fois des fleurs auec son camarade, les venoit presenter à vn de nos Peres pour estre mises dessus l'Autel. Le Pereagreant cette petite deuotion, les faisoit entrer dans l'Eglise où ces petits Anges offroient & leurs prieres & leur present à Nostre Seigneur.

Vne petite Seminariste des Meres Vrfulines, pressant fort qu'on la sit communier deuant que d'estre renduë à ses parens, prit en cachete vn petit Agnus appartenant à l'vne de ses compagnes, sa maistresse l'ayant surprise la tança; vous estes

E iij

nps, voueft à rresi e deamais celuy 1 faut neme dreffenous camai a tout l'affeunescay endrone

c à Saint
Sauuage,
hrestien,
'œil, dueuoit les
lec Dieu,
& se meton qui pedu Fran-

s ie fçay

patriote

rence, indigne de la Communion, luy dit-elle, allez, confessez vous, vous deuriez ieusner pour vn si gros peché: cette pauure enfant l'ayant fait contre l'attente de sa bonne maistresse, luy vint dire, i'ay fait ce que vous m'auiez ordonné, que faut-il faire encore afin que ie ne sois point priuée de la communion. Ce n'est pas vn petit courage à vn enfant de ieuner, & notamment a vn enfant Sauuage, qui tient de ses parens, lesquels ont autant de pante au manger que les yurongnes au boire.

Les enfans des Sauuages sont de petits singes, aussi bien que les enfans de l'Europe, ils imitent tout ce qu'ils voyent faire. Ilest croyable que depuis que les fondemens de ce nouueau monde sont iettez, ils n'auoient iamais representé aucune procession, mais comme ils en voyent de temps en temps, ils ont commencé d'en faire à leur mode : il y a peu de iours qu'vne bande de ces petits innocens sut veuë marcher en ordre, l'vn portoit vne Croix, l'autre portoit vne banniere, d'autres des chandeliers faits à la Sauuage ou à la naturelle, quelques-vns chantoient & d'autres suivoient deux à deux comme ils auoient veu faire, tout cela nous apprend

que le Christianisme se fonde, & s'establit parmy ces peuples. Les Hiroquois gastent tout, ils escarrent les ouailles de leur bercail, ils les éloignent de leurs Pasteurs, ils les banissent de leur petite Eglise, en vn mot ce seau est bien rude. Dieu soit beny en tout temps & en tous lieux, il se faut soumettre à ses ordres, il permet que son Eglise soit affligée; mais il voudroit bien que ceux qui ont le pouuoir de la secourir leuassent l'estendard pour sa gloire. Changeons de propos.

On demanda à vn ieune Sauuage, qui parloit de la grande perfidie des Hiroquois, & de l'horrible carnage qu'ils ont fait de ceux de sa nation, quel sentiment il auoit de ces mal-heureux. Ie prie fouuent Dieu pour eux, respondit-il, & ie dis dans mon cœur, ie voudrois qu'ils fufsent baptisez, ils auroient de l'esprit, ils iroientau Ciel: voila mon sentiment, Ces pensées ne sont pas communes à tous les Sauuages, ils sont vindicatifs au dernier point enuers leurs ennemis, aussi est-il vray, qu'il n'est pas possible de les aimer

hors de Dieu.

Ce Sauuage a bien monstré qu'vn elprit plus puissant que celuy du monde, &

E iiii

e, 21usner nfant e que I faire uée de it coumment fes panite au de petits el'Euroent faire. s fondeat iottez, aucune oyent de encé d'en urs qu'vfut veuë neCroix, utres des uà la nant & d'au-

omme ils

sapprend

ce,

71 Relation de la Nouvelle France, de la chair residoir en son cœur. Puisque nous pouvons, d'soit-il, témoigner à No-Are Seigneur l'amour & l'honneur que nous luy portons par nos souffrances, il me semble que c'est vne chose bonne de souffrir, & souvent moname en a des desirs. Le Pere qui a soin de sa conscience venant de voir yn malade, luy dit yn iour, je suis triste voyant cette personne que l'ayme, & que tu ayme aussi, souffrir s rudement, & filong-temps. Et moy, repart ce Saudage, ie m'en resiouy, ne m'as, tu pas enseigné, adiousta-il, que ceux qui fouffrent sont aymez de Dieu? pourquoy donc s'affliger d'estre aymé de celuy qui est tant aymable. Le Pere luy accorda qu'il auoit raison, & confessau sond de son cœur que le Sauuageauoit agy par grace, & luy par vn moudement de compassion naturelle.

Vn ieune garçon voyant que ses gens retournoient de la chasse, s'écria voila qui va bien, ie mangeray auiourd'huy de a viande fraische. Sçais tu bien, luy dit quelqu'vn, que les Chrestiens n'en mangent point auiourd'huy. Tu as raison, respondit-il, non seulement, ie n'en mangeray point, mais ie ne veux pas seule-

pa co

re de us 10% que s,il e de deour, que rir fi y,rem'asix qui rquoy. uy qui corda and de gy par com-

s gens l voila huy do luy dit n manon,ref n manfeule

ment la regarder. Ayant sceu que les Chrestiens ieusnoient les Quatre Temps & le Caresme, il vouloit à toute sorce les imiter, on luy respondit qu'il n'auoit point encor l'aage qui porte cette obligation. Si ie n'y suis pas obligé, repart-il, aussi ne m'est-il pas defendu? on luy permit ce qui estoit raisonnable conformémentà ses sorces & à sa façon de vie. S'estant couché certain iour sans souper, il se leua aucc vn grand appetit, l'ayant tesmoigné à quelqu'vn de nos Peres, il luy fit donner du pain, il le prit mais il n'y toucha pas, comme on luy en eut demandé la raison, ie n'ay pas encor fait-il entendu la Messe, ouy, mais on la dirabien tard? hé bien ie n'en mouray pas pour cela, respondir il, estant alle sur le soir visiter quelques Hurons en leur cabane, ils luy presenterent à manger: or comme il ieusnoit, & que d'ailleurs c'est mépriser vn Sauuage de refuser ce qu'il vous donne, il mangea mais si peu qu'il n'outrepassa point ce qu'on peut prendre en vne colation, ses hostes s'en apperceuant luy representerent qu'vn bon courage ne se deuoit pas rendre si tost, que le manger estoit naturel & important à l'homme, à

74 Relation de la Nouvelle France, cela point de repartie, sinon qu'il ne falloit pas le presser de manger dauantage.

Il n'est demeuré qu'vn seul Sauuage cette année à Montreal, & encor estoit-il aueugle; mais en recompense il auoit de la vertu pour vingt-cinq: ah! que souuent, disoit-il, ie benis Dieu de ce qu'il m'a rauy les yeux, sans cela i'aurois esté toute ma vie vn orgueilleux, & vn superbe, i'aurois mesprisé la priere, & les Hiroquois

m'auroient mangé.

Comme il auoit pris resolution de ne point petuner le iour qu'il comunieroit, ce qui est assez au boire & au manger, le Pere qui en auoit soin luy dit vn iour qu'il le pourroit bien tromper & contreuenir en cachete à ses resolutios, il repartit sort gentiment, tromperois-ie Dieu si ie trompois vn homme. Ce n'est pas à toy mon Pere à qui i'ay fait cette promesse, c'est Dieu qui ne peut estre trompé. Et c'est pour cela, sit-il, que ie ne vay pas visiter les soldats François le iour que i'ay communié, pource qu'ils m'inuiteroient à petuner.

Le Pere le menant vn iour à l'Hospital dans vn temps qu'il neigeoit, & qu'il efalage.
cetcoit-il
dela
uent,
a rauy
ite ma
, i'auoquois
de ne
nieroit,
age qui
nger, le
our qu'il

reuenir rtit fort eu si ie pas à toy comesse, mpé. Et y pas vique i'ay iteroient

l'Hospi-, & qu'il

faisoit fort froid, il prit son bonnet d'vne main & son chapelet d'vne autre, difons, fit il au Pere nostre chapelet, puis que nous fommes ensemble, cette deuotion attendrit le Pere. Estant vne autre fois aupres du Pere qui recitoit ses Heures Canoniales, il demeura vn assez long-remps sans se mounoir; le Pere ayant bien exercé sa patience, luy demanda à quoy il auoit appliqué son esprit, pendant tout ce temps-là. Ie me resiouissois en moncœur, de ce que tu benissoit celuy qui a tout fait, mon ame luy disoit, ie suis bien aise que ceux qui te connoissent re louent & te respectent. Mais quelquesfois ie suis si triste de ce. que ie l'ay fasché, & de ce que iene sçauro is le louer, comme vous autres que mon cœur en est malade, & mon ame ne sçait de quel costé se tourner. Il me semble par fois qu'vne personne me parle au fond du cœur, & cependant elle ne profere aucune parole; m'entends-tu bien, disoit-il au Pere? conçois-tu bien ce que ie veux dire, lors que l'entends cette parole dans mon cœur, adioustoitil, qui n'est pas pourtant vne parole, mon ame est toute triste d'auoir fasché

Dieu, & mes yeuxse mettent à pleurer, sans que i'y prenne garde, d'autressois ie suis tout ioyeux, & mes yeux ne laissent pas de ietter des larmes, cela ne m'arriuoit point deuant mon Baptesme.

Le Perc ne luy voulant pas permettre si souuent la Communion, il s'en plaignoir amoureusement: tu ne sçais pas mon Pere combien moname est triste, si tu le sçauois tu luy donnerois ce qu'elle demande. Vn Françoisluy ayant rompu le baston dont il se seruoit pour se conduire, son cœur fut émeu, & il se retira en sa cabane sans mot dire, mais il s'en reuint bien-tost trouuer le Pere. Ie n'ay pas d'esprit, luy fit-il, ie me suis fasché, ie m'en vay à l'Eglise prier pour celuy qui a rompu mon baston. Et toy mon Pere prie pour moy, car ie suis plus coupable que luy. Mais tu me deuois aduertir, quand tu as veu que ie me voulois fascher, ie te priemon Pere, net'en oublie pas vnc autre fois. Ce bon garçon s'ennuyant d'estre tout seul de sa nation à Montreal, a voulu descendre aux trois Riuieres, il est croyable qu'il payera en bonne monnoye la petite consolation qu'il espere de ses gens.

ent rriettre plais pas Ate, fi u cilc ompu conretira il s'en Ie n'ay sche, ic yqui a ere prie ole que quand er, icte vnc aut d'estre ,avous, il est onnoye e de les

CT,

Il yapeu de iours qu'vne femme s'estant sauuée du pays des Hiroquois, nous vint dire qu'vn demon la tourmentoit, & qu'on la mit pour quelque temps auec les Vrsulimes, qu'elle esperoittrouuer sa de-liurance parmy ces bonnes ames. Ie me confesseray & me communieray, elles prieront pour moy, disoit-elle, & ie seray guerie: regard, tant ses yeux estoient essarez anioit peur. Les Meres s'en chargerenta de benediction, au bout de quelques iours cette pauure creature nous vint dire qu'elle estoit toute libre, & que Dieu l'auoit guerie en la maison des vierges. Ie m'en rapporte à ce qui en est.

Nous auons vn malade à S. Ioseph, il sera au Ciel comme nous esperos, quand on lirace Chapitre en France. Il saut confesser que Dieu sait des misericordes à qui bon luy semble, cét homme d'vn naturel brusque & violent, a fait quelques escapades depuis sa naissance en l'Eglise, Il nous a tesmoigné que iamais il n'en a fait qu'aussi-tost il n'ait ressenty les essets de la sustice de Dieu: voicy, dit-il, le dernier coup que i'ay peché, i'ay scandalisé les Chrestiens, i'ay repris mes superstitions anciennes, plustost pour contenter

78 Relation de la Nouvelle France. quelques personnes que pour aucune creance que i'aye en ces badineries, mais Dieu enfin m'a terrassé, il m'a remply. de douleurs, depuis les pieds iusques au sommet de la teste; Il luy addresse souuent cesparoles, ô qu'il est raisonnable que ie soustre! ie ne m'en fasche point. Toy qui as tout fait determine du temps, & la grandeur demesmaux. Ie n'ay qu vne pensée: i'ay peché, ie veux souffrir. Ne fais qu'vne souffrance des tiennes & des miennes, peijkoutour, peijkoutour, n'en fais qu'vne, n'en fais qu'vne, & tire le payement que ie te dois pour mes offenses. Comme nous luy portasmes le Viatique en sa cabane, & que nous luy donnasmes l'Extreme-Onction, il s'addressa à sesgens, & leur dit, ie n'ay plus de forces pour parler, mais i'ay encor assez de cœur pour pleurer le scandale que ie vous ay donné, ne retenez aucunes pensées de mes mauuais exemples. Ie ne suis pas triste de mes souffrances, mais ie lesuis bien fort d'auoir fasché Dieu, & d'auoir esté meschant parmy les hommes. le pardonne à ceux qui m'ont pressé de reprendte mes anciennes chansons, dont ie me seruois pour parlet

Po

CO

mi

au demon? pardonnez- moy aussi tant de mauuaises paroles, & tant de mauuaises actions que i'ay commises, & dont vous auez connoissance, ie n'en puis plus, la parole me manque, priez Dieu pour moy, mon cœur me dit que i'iray au Ciel, puisque Dieu est bon; Ie me souuiendray de vous autres, mais chassez du milieu de vos cabanes les meschans, de peur qu'ils ne vous peruertissent. Ie ne doute pas que le Ciel ne se resiouisse de la conversion de cét homme, & que le sein d'Abraham ne soit ouvert à ce pauvre Lazare, ou ce pauvre Iob couvert de playes & de douleur.

De quelques autres bonnes actions des Sauuages.

CHAPITRE VI.

Sauuages de saint Ioseph, & les Sauuages des trois Rivieres. Ce n'est pas que les vns & les autres n'ayent de l'asfection, pour les lieux, où ils ont choisi leur demeure; mais leurs ennemis les poursuivent de si pres, qu'ils se iettent comme des pigeons essarez, dans le premier, & le plus asseuré colombier qu'ils

nais nply

fouable oint.

emps, e n'ay fouf-

s tien-, peijis qu'V-

te dois

ane, &

& leur parler,

nné, ne mauuais

nes soufd'auoir

nant parceux qui

nciennes

ur parler

80 Relation de la Mouvelle France, rencontrent; Quelques familles voyans ce debris, s'arresterent aux trois Rivieres auec resolution de viure constamment à la Françoide. Le plus apparent d'entr'cux, dit à l'vn de nos Peres au despate de ses compatriotes; le pourrois m'enfuir aussi bien que les autres, & viure comme eux de chasse & de pesche : mais montame m'est plus chere que moncorps. le vois bien que ie souffriray, & que n'ayant rien que du bled, qu'il me faudra semer & recueillir auec beaucoup de peine, ie meneray vne vie fort maigre; mais il n'importe, pendant que mon. corps ieusnera, mon ame s'engressera mangeant le pain de vie, dont le serois plus long temps priué, si ie m'escartois de vos habitations. Ces bonnes gens ont esté benis en toures façons, la terre & les forests, & les caux, leurs ont fourny des viures par dessus leurs atrentes, & le Ciel les a comblez de ses richesses. Leur Gari piraine dicta le Princemps deux lerstes à vn Truchement, pour estre enuoyées à Ouebec, à vn Pere de nostre Compagnie, dans lesquelles ce bon Neophyte protestoit, qu'il n'auoit rien tant à cœur que de viure selon les loix, & selon les volontez de son Dieu. Commo

Comme ils demeurent au milieu des François, il arriua qu'vn ieune homme les allant visiter pendant leur repas, ils luy presenterent vn morceau de chair de castor, celuy-cy le prit & le mageast sans donner la benediction, vne semme s'en estant apperceuë, luy dit, si mon petit sils ne prioit pas Dieu deuent que de manger, ie le chastierois, ce François tout honteux, se voulut excuser, mais dans son cœur il se condamnoit soymesme.

Vne autrefois vn Pere entrant dans leurs cabanes, trouua vne ieune femme toute esplorée, luy en ayant demandé la railon, mon nepueu fit elle, est mor voila le suier de mes larmes. Quoy do -, repart le Pere, croyois-tu que fon corps fut immortel! ce n'est pas de son corps que ie m'attriste, c'est son ame qui cause mes douleurs & mes regrets, comme il est mort sans confession, ie crains qu'il ne soit dans les enfers. Quitte cette apprehension, & prie pour luy, dit le Pere, car comme il auoit receu le Baptesme, & qu'il craignoit d'offenser celuy quia tout faich, il est croyable quille est pas damné, mais qu'il pourtoit bien

ens ont
re & les
rny des
rny des
re Ciel
eur Galettica à
uoyees a
npagnie,
e protear que de

volontez Commo

ins:

ntà

patt

'en-

riure.

mais

mon

ay , &

'il me

acoup

t mai-

e mon.

restera

e serois

cartois

estre en Purgatoire. l'ay bien eu repartelle, cette pensée, i'ay desia prié pour luy, i'ay recité trois sois mon chappellet, i'ay inuoqué les Saincts qui sont au Ciel, i'ay imploré le secours des petits ensans morts apres leur baptesme, i'ay prié ceux de nostre nation qui sont en Paradis, mais tout cela est peu de chose. Dis-moy, mon Pere, ée que ie puis faire selon ma condition pour le soulagement de cette ame, & ie le seray de bon cœur.

Vn Huron estant descendu à Kebec, & s'en allant à la chasse, fut blessé à la iambe d'yn coup d'arquebuse desbadé par melgarde par vn fien compagnon, on le porta aussi tost à l'hospital, où il fur promptement penlé, mais ce coup estoit sifascheux, qu'il luy fallut coupper la iambe: or comme il vit qu'on luy accordoit le baptesme, pource qu'il estoit en danger de mort, il s'escria, que ce coup est fauorable qui m'ouure les portes de la vie, les Hiroquois, si ie n'eusse point esté blessé, m'auroient peut-estre ietté dans les enfers, & ce coup me porte en Paradis? les Meres le consolant sur l'esperance de recouurer

la santé, vous faires, leur dit-il, vostre possible, mais ie sens bien que ie suis mort, iene crains plus ce passage, puis que ie suis baptisé, ie m'en vay au ciel, ou ie prieray pour vous, & pour la personne qui vous à faict venir er ais icy. Ces bonnes Filles n'oub seur bonne Mere, il n'y entre malade en leur maison, il n'en part aucun, qui ne soit chargé de prier Dieu pour elle. Ce braue Neophite qui mourut le 18. de Ianuier, ne s'oubliera pas au ciel de la parolle qu'il a donnée sur terre.

L'Hospital a esté fort chargé cette année, notamment depuis la venuë des vaisseaux, il faut confesser que ces bonnes Filles, ne sont iamais plus contêtes, que lors qu'elles exercent les sonctions de leur Institut par des charitez veritablement heroïques; Sia-il fallu éconduire quelques malades à la venue des Nauires, le lieu ny leurs sorces ne pou-uant suffir à tout. Mais ne nous éloignons point des Sauuages.

Voicy vne louange d'autant plusasseurée qu'elle est sortie de la bouche d'vn ennemy. Quelqu'vn disant aux

Fi

ur elau fits 'ay

puis ulay de

ho-

bec, éà la lbadé gnon, où il coup coupon luy e qu'il ia, que ure les is, fi ic iroient

s, & ce

Meres le

couurer

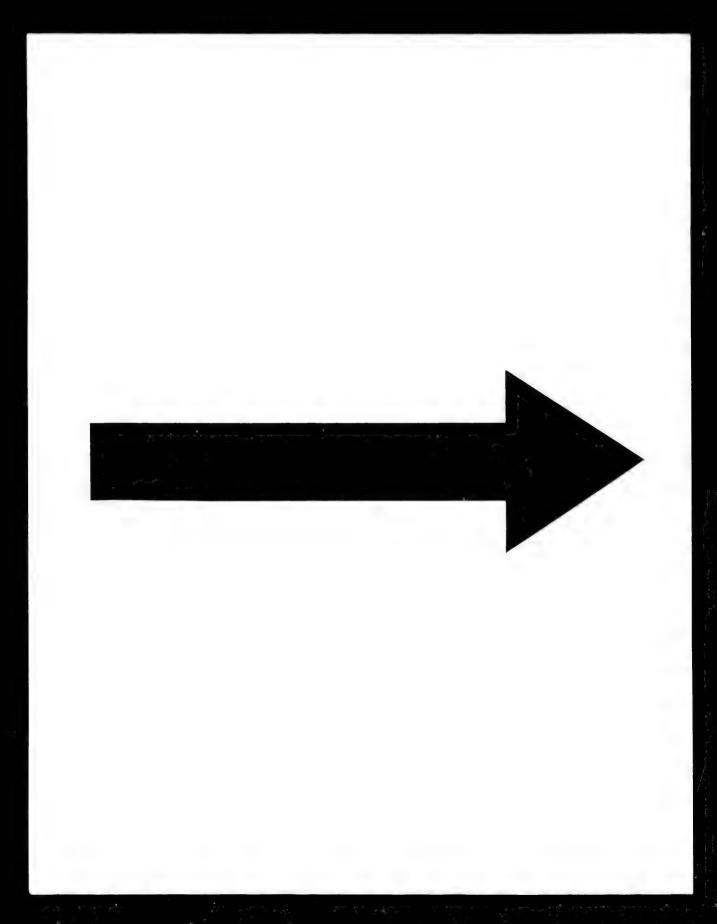

11.25 M/A 11.8 12.20

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM STATE OF THE S

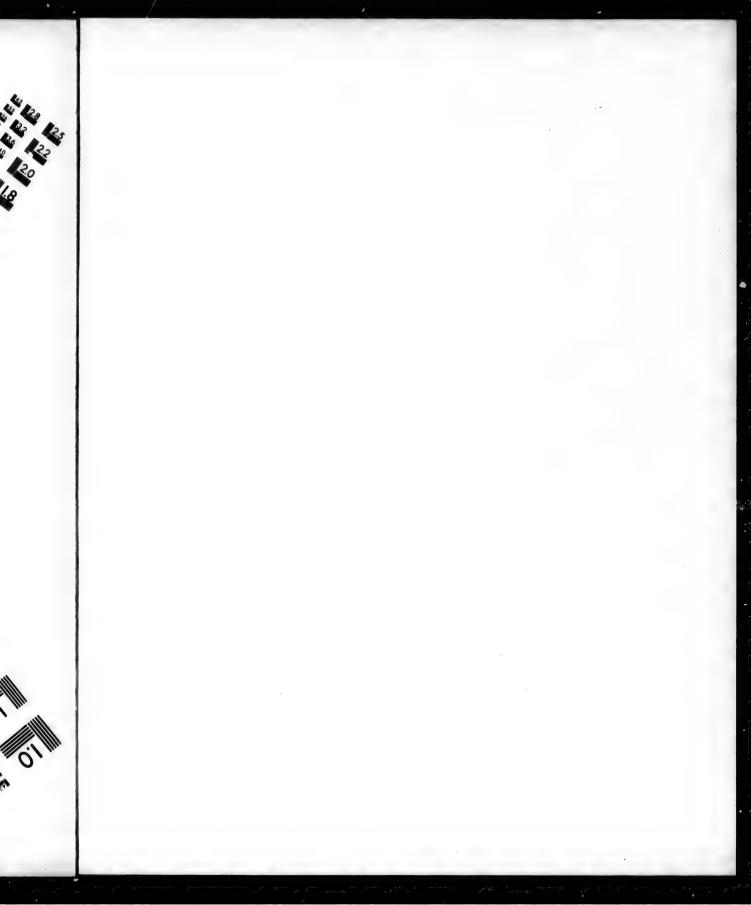

84 Relation de la Nouvelle France, Hiroquois prisonniers, que si nous ne tirions aucune vengeance de leur per-sidie, celane prouenoit pas d'vn dessaut de courage, mais d'vn desir que nous auions de leur ouurir les yeux pour l'e-ternité. Qu'au reste ceux qui cognoissoient Dieu, ne craignet point la mort, puis qu'elle leur onure la porte à vne vie bien plus agreable que celle-cy. Tu asrailon, dit l'vn des Hiroquois, nous enauons veu l'experience de nos yeux en la personne d'Oudesson, c'est ainsi qu'ils appelloient le Pere Isaac Ioques, & mesme encore en plusieurs Algonquins que nous auons bruslez, ils se moquoient des tourmens & de la mort. Et depuis vn an, nous auons admiré le courage, & la resolution d'vn nommé d'Apmanguch, c'estoit vn braue ChrestienappelléBernard en son baptesme. Iemetrouuay, adioustel'Hiroquois, au combat, où il fut mis à mort. L'vn de mes camarades l'ayant recogneu luy dit, qu'on luy donneroit la vie, s'il se vouloitrendre, comme il estoit d'vne nation alliée des Hitoquois Agneronons, on luy auroit tenu parolle. Mais il respondit d'vnevoix forte & d'vnaçfaut ous l'eort. vne nous yeux ainsi ques, gonemort. Et iré le mme Chreesme. ois, au vn de eu luy s'il se d'vne mero-Mais 'vnac-

cent courageux, ie ne puis me rendre à des perfides & à des poltrons qui ne se fient qu'à leur nombre & à leurs surprises. le ne yeux point de la vie. Si quelqu'vn d'entre vous a du cœur, qu'il au ace, & qu'il donne des preuues de son courage contremoy. Vnde nos guerriers, que nous tenions pour yn Demon partaussi tost pour luy porter yn coup d'espée: mais Bernard l'ayant esquivé, le transperce en yn moment, & comme il tomboit à terre, il luy fend la teste d'vne hache d'armes. Nos gens enragez, disoit l'Hiroquois, luy tirerent vn coup de fusil à la cuisse, & le percerent par le costé d'vn coup de fleche, se sentant blessé il s'escrie en langue Hitoquoise, treue, de grace, pour vn mo-ment. Donnez moy vn petit de loisir, laissez-moy parler à celuy qui a tout fait, ie m'en vay auec luy au Ciel; pour vous autres qui ne le cognoissez pas, vous serez precipitez dans des flammes au fond des abismes. A ces parolles tout le monde fait alte, luy se met à genoux, il éleue ses mains & ses yeux vers le Ciel, parlant hautement, mais en langue Algonquine que nous n'entendios Relation de la Nouvelle France, pas, nous estions tous dans l'estonnement, ensin la priere a cheuée, qui dura assez long temps, il nous enuisage d'vn regardasseuré, faites ce que vous voudrez, nous dit il, ien'ay point de regret de souffrir vne mort qui me donne la vie. Ils le transpercerent de quelques coups d'espées sur la place. Voila de verité vn sainct & genereux courage.

Vn Pere de nostre Compagnie rencontrant vne femme Sauuage fort infirme, qui venoit à la Messe parmy les neiges, lui dit qu'elle ne seroit pas obligeemelme và iour de Feste, de sortir de la cabane dans vn temps si rude, & auec vne sigrande infirmité: helas, respoditelle, n'est il pas raisonnable, que tant que l'auray yn peudeforce, pour me traisner en la maison de priere, ie vienne honorer Dieu :il me reste si peu de vie, que ie ne la scaurois mieux employer, qu'à seruir vn si bon Maistre: ouy mais, luy dit le Pere, tu augmenteras tellemet ta maladie que tu en pourrois bien mourir. l'ay eu autrefois, respondit-elle, de grandes craintes de la mort, mais depuis que l'ay eu cognoil-fance d'vne vie bien plus heures le, que ura

VM

ret

cla

ques

c vc-

ren-

t in-

ayles

obli-

tirde

auec

odit-

etant

ur me

evien-

eu de

x em-

aistre:

hente.

pour-

is, ref-

s de la

gnoif-

le, que

celle que nous menons sur la terre, & que monamea esté lauée des eaux du baptesme, i'ay perdu cette apprehension, carilme semble que si l'auois peur de la mort, i'aurois peur d'entrer dans les ioyes de l'autre vie. I'ay cette croya. ce & cette atrente qu'en obeyssant à Dieu, & en luy demandant pardon de mes offenses, ie le verray au Ciel, Dieu a donné vne grande benedictió à cette famille, non seulement cette semme est en santé, mais elle est respectée des François & des Sauuages pour la grande modestie, & pour sa charité, on regarde son mary comme l'exemple des croyans, tantil est ferme en la Foy.

Ie ne m'estonne point, si ceux qui n'entendent pas les Sauuages, & qui ne sçauroient penetrer dans leur cœur, ne leur portent pas de respect: car en verité ils n'ontaucuns attraits agreables à la nature, ils sont libres & independans au dernier point, ils n'ont ny politesse, ny entretien, ny ciuilité parmy les François, les huilles dont ils se graissent, blessent les narines, & la pauureté de leurs habits & de leurs cabanes choque la veuë. Il n'y a que la pure grace

88 Relation de la Nounelle France, que Dieu respand sur eux quiles rend aymables; or cette grace n'est ordinairement cogneuë qu'à ceux qui voyent la face de leur intérieur, ceux melmes qui les entendent, ont parfois de la peine à les supporter, tant leurs façons de faire sont elloignées des nostres: mais quand ils prestent l'oreille à leurs Confessions, & ala descharge de leur cœur, ils sentent pour eux des tendresses, & desaffections toutes cordiales, voyant l'Esprit de Dieu agit en Pere, en Maistre, en Amy & en Espoux das des ames qui ne respiroient que la barbarie. L'empressement que nous apportent les Vaisseaux, ne me permettent pas de reuoir ce Chapitre, où i'ay parlé de la maladie d'vn second Iob pour sa patience, il me faut coucher icy quelques sentimens dont Dieu l'a beny à sa mort, cet homme n'estant depuis quelques années aucunement aymé de ses compatriotes se vid delaisse de tout le monde, Au milieu de ses afflictions nous estions quasi seuls qui le visitions, aussi nous disoit-il que nous estions son vnique consolatio dessus la terre, apres auoir long temps souffert vn Purgatoinaient mes peiis de Conœur, 38, 25 yant Maiames ortent pas de é de la sa paelques mort, elques s comout le ations itions, nsson apres gatoi-

re assez rude, apres auoir enduré en penitent, il entra dans ie ne sçay quelle angoisse amoureuse, en sorte qu'il ne paroissoit plus auoir de peine que de l'absence de son Dieu. Quand te verray-ie, luy disoit-il fort souvent, Kikviremir: le suis en peine de toy, ton absence m'afflige; ah fur il ainsi que ie fusseauectoy?ienemefaschepoint de mes louffrances: mais iene puis supporter ton absence. Ie l'ayme, & ie ne le voy point : parle vn peu de moy,ô mon Dieu, & dis ces parolles, qu'il vienne, qu'il me voye, & ie seray content, car ie seray auectoy. Pour moy i'ay la croyace, que si vn Athée, ou vn libertin auoit cogneu cet homme dans sa santé, en sa maladie & en sa mort, qu'il seroit contraint d'auouer qu'il n'y a qu'vn Dieu, qui puisse transformer vn cœur si doucement & si fortement, & qui puisse mesler lesioyes du Ciel auec cesamertumes de la terre. Apres tout il n'y a que le Ciel, & vn homme ou deux sur la terre, qui ait eu cognoissance de ces operations, le reste du mode, ny Grec, ny François, ny Barbare, n'ontrien veu de ce qui se passoit dans le secret de cette ame.

90 Relation de la Nouvelle France,

Combien de fois auons nous veu des personnes éplorées, nous aborder auec cesparolles, mon courest triste, & ie ne puis dormir en repos, de ce que ma fille se veut marier auec vne personne qui n'est pasencore baptisée. Ie sens autant de douleurs voyant mes gens s'esloigner du baptesme, comme si ie m'esloignois de mon païs, & de ma proprevie. Autrefois ie m'imaginois que la mort stoit le plus grand de tous ces mayx, & ie la trouverois maintenant agreable. Ie n'ay qu'vne tristesse au monde, c'est que ie ne sçaurois retenir ces prieres, & que ie ne sçay ce qu'il faut dire à Dieu:il me semble que mon cœur luy parle, mais ma bouche ne sçauroit prononcer ce qu'il dit : ces fruicts ne viennent pas du crû de la nature, ils ne se treuvent & ne se cucillent qu'au iardin de la grace.

Cenouueau monde est de mesmenature que l'ancien, il a ses biens & ses mauxaussi bien que l'Europe. Ceux-cy predominoient en l'Amerique, aussi bien qu'és autres parties de l'Vniuers. Iene sçay ou la guerre, les maladies & les autres steaux ont pris leur premiere ,8010 ie ma onne e sens gens ne si ie a proque la ous ces tenant esse au retenir ce qu'il uemon uche ne lit : ces dela nase cueil-

esmenans & ses Ceux-cy ue, aussi Vniuers. aladies & premiere origine, mais ie sçay bien qu'ils affligét ces Sauuages aussi bien que les François. Depuis que la Foy s'est venue loger parmy ces peuples, tout ce qui fair mourir les hommes s'est trouvé dans ces contrées? quoy qu'ils n'ayent pas eu le dessous cette année dans leurs guerres, ils n'ont pas pourtant iouy de la paix. Les maladies ont partagé leurs iours auec la santé, mais Dieu dans ces vicissirudes s'est tousiours monstré leur Pere, la petite verolle qui fit vn carnage estrange il y a neuf ans, a fait du bien à quelques ames en affligeant leurs corps, autrefois on n'entendoit que des tambours, des cris, des hurlemens, on ne voyoir que des festins & des surries dans ces cabanes, où estoiet les malades, on ne sçait quasi plus, és endroits ou resident les Chrestiens, que sont deuenus ces chansons & cestintamarres, nos malades ont en recours à Dieu, mais auec tant de confiance, que cette contagion mortelle aux personnes âgées pour l'ordinaire, n'en a emporté pas vn, elles attribuent ce bőheur à celuy qui a la vie & la mort entre ses mains.

92 Relation de la Nouvelle France,

Une faut pas finir ce Chapitre sans faire mention d'yne petite fille, qui a demeure deux ans au seminaire des Meres Vesulines, le pere de cer enfant ayantaprisque sa fille faisoit des merueilles pour son âge, se mit en chemin pour la venir voir, ayant fait plus de centlieuës de chemin, il fut rencontré &mis amort par les Hiroquois, c'est enfant en ayant ouy le vent, paya le tribut que la nature exige en ces occasions, mais common luy eust dit, que son pere s'estoit fait baptiser depuis qu'ellene l'auoit veu, & qu'il estoit au Ciel, cette nouvelle, se changea si fort en vn moment, qu'elle n'eust plus que des ioyes pour son salut, ses parens réchapés du combat l'ont emmenée,& depuis son départ quelques semmes sauuages venans voir les Meres Vrsulines, leur ont dit que cet enfant les auoit instruites, & leur auoit aprisa reciter leur Chapelet, Dieu sçait si ces bonnes filles goustoient auec delices les fruits de cette ieune plante cultiué deleurs mains,

Parlant hierà vne femme qui a languy fort long-temps à S. Ioseph dans P

m

el

Ve

fe!

rid

le

sce, lans qui a esMeenfant s merhemin lus de contré s, c'est paya le es occadie, que r depuis estoit au ea si fort plus que s parens menée,& femmes res Vrsunfant les aprisa reçait si ces c delices te cultiué

> qui a lanseph dans

vne maladie quelle croyoit mortelle,ie luy demanday fifes douleurs, & fa pauureré ne luy auoient pas bien causé de la tristesse. & si la crainte de la mort n'auoit pas bien foiment trouble son ame, elle ne me respondit rien sur la panureté, parce que nous l'autons vn petit secourue, mais elle me dit ces parolles, d'vn'accent qui faisoit voir, que sa bouche s'accordoit auec son cœur. Ie t'asseure, mon Pere, que ie n'ay eu aucune tristesse en mon ame, dans toure ma maladie, il me semble que s'estois bien aise de souffrir pour la mort, tant s'en faut que i'enjeusse aucune aprehésion, qu'au contraire elle me paroissoit agreable. Ie disois en mon cœur, Ie suisaupres de la maison de prieres, ie suis aupres des Peres qui ont soin de mon ame, & sie meurs dans les bois ie seray prince de leurs secours, cette pensée me donoit des desirs de la mort, mais nostre Seigneur ne l'a pas voulu; elle disoit cela dans l'Eglise, où elle se venoir confesser & communier, pour se presenter à celuy qu'elle aime en verité, afin qu'il disposast de tout ce quelle est selon sa tres-saincle volonté.

Relation de la Nouvelle France, Cette petite Eglise bastie en la residéce de saince Ioseph, donne bien de la consolation à ces bons Neophites, & auec raison, car ils ont leur Seigneur aupres d'eux, & la structure en est assez gentille, quoy que les vitres, pour ainsi dire ne soient que de toille , & qu'elle n'ait encore ny Sacristie ny clocher, ellene laisse pas de contenter la veue, & de donner de la deuotion à tous ceux qui la voyent, Dieu benisse les personnesqui ont contribué à sa fabrique, & qui ont partà ses petits ornemens, nos bons Chrestiens ne les oublieront pas' deuant Dieu.

De l'Iuernement du Pere Gabriel Druilletes auec les Sauuages.

## CHAPITRE VII.

Voicy le troisselme Hyuer que le Pere Gabriel Druilletes a passé auecles Sauuages, dans des trauaux capables à la verité, de terrasser le corps d'un Geant, maistres propres & ttes auantageux pour esseuer un esprit qui

residén de la res, & igneur strassez our ainsi qu'elle clocher, la veuë, ous ceux spersonrique, & nens, nos eront pas

ice,

riel Druil-

TI.

Hyuer que etes a passe trauaux ca. Ser le corps ores & ttes n esprit qui

a de l'amour pour la Croix. Les Hiroquois Agneronons qui n'aiment guere les François, qui haissent les Hurons, & qui sont enragez contre les Algonquins, contraignent ces derniers, de s'écarter bien Join de nos habitations pour faire leurs grandes chasses : mais come la plus-part, de ceux qui demeurent aupres de nous, sont Chrestiens, ils demandent ordinairement à leut depart, que quelqu'vn des Peres qui entendent leur langue, les accopagne, pour n'estre priuez, dans leurs longues fatigues, des principaux exercices de la Religion Chrestiene, qu'ils ont nouuellement embrassée. Le Pere Gabriel leurayant esté accordé, huict chalouppes & plusieurs canots, tous remplis de Sauuages, nous l'enleuerent le 22. de Septembre de l'an passé 1647, pour le conduire à quatre-vingt, ou à cet lieues de Kebec, dans le païs des Ombres, pour ainsi parler, c'est à dire dans des montagnesaffreules, & parmy des forests ou le Soleil ne regarde iamais la terre qu'à la dérobée.

Cette petite Armée s'estant répanduë, qui deçà qui delà sur le grand sleune, se r'allia bien tost apres vers Tadoussac, proche d'une petite riviere nommée des Sauuages Krabahiganan. Le Pere voyant son troupeau reuny luy distribue le pain de la parolle, & de la doctrine de nostre Seigneur, en sorte que la ferueur s'estant iettée parmy s'estre trop écartées du Bercail, auoiet perdu la saueur & le goust des choses saintes, rentrerent en appetit, voyant l'auidité de ceux qu'or ne pouvoit as fouuir, tant ils prenoient de plaisir és discours de la vie eternelle.

Vne femme Payenne qui s'estoit sauuée depuis peu du païs & de la captiuité des Hiroquois, s'alla ietter à ses pieds, le suppliant de la baptiser deuat que de s'engager plus auant dans vn si fascheux voyage. Le Pere qui sçauoit bien qu'elle auoit esté instruite, & que son orgueil l'auoit empesché d'embrasser vne creance, qui fait profession de l'humilité, luy demanda d'où prouenoit ce changement si soudain; l'asfliction, répondit-elle, m'a donné de l'esprit. Si tost que ie me visentre les mains de nos ennemis, ie pensay en

mon

Relatives 18 - Sannes 18 - Lines , mon cour; il me chaffle, Celuy qui a toutfait, pource que ray boughtings oreilles à la parolle & au plus fort de mes tourmens, telay difois : Aye pick demoi, ie n'ay pointel espriede auoir falche, fais que le renoye la rente des Croyans, afin que le sois baptifée. 144ftre Seigneur avantemuce la priere, le Pere his donna to He Tur l'heure faccomplissement de lon dent.

Les: d'Octobre ils le mirenetousen priese, demandansa Dieu virtemps fauorable pour trauerler la grandeus. vieres din ellargede haice din lieues en tétiendrok, éétte grace leur fur accorder, ils se separent vue autresois pourle trouver das quelque tempseu rendez fous qu'ils s'estoient donnée. Le Pere se renconcre en ce rendezvous, तस्त्वेगहीवृधं के श्रिक्षां व्यक्ति विश्व विश्व विश्व के श्रिक्त विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व partis des le commencement de Se prembre, il leur administre les Sacre. mensdell Penitence, & del Euchariflie auce whe loye; & whe acistaction reciproque de part & d'autre. Les me. resapportojent leurs petitsenfans, les Vus pour les baptiler, les autres qui l'e. Stoientdelia, pour les veoindans leurs.

ensay en mon

rs Ta.

ganan.

reuny

, & de

en for-

parmy

i pour

auoiet

choses

voyant

uoitas-

laisir és

toit sau-

captiui-

ter à les

erdevat

ans vn fi

i scauoit

e, & que

ié d'em-

rofession

l'où pro-

ain; l'af-

donné de

entre les

meladies or quoy que quelques vas parullent moribons, entrautres va hydropique, duquel on n'attendoit que la mortisi est ce que le Pere leur ayant donné de l'eau bénite, & recité sur eux quelques prieres de l'Eglise, nostre Seigneur les guerir tous auec l'estonnement de ces bons Neophytes

Ayans faict pay de leiour en cét endroit, ils tiront tous vers vue tiuiere appelice en Sauuage Ka garipata ouan-Bakamesta diret terre percés parce dnel empanehne bet on elle feierre dans le grand fleune, ne paroill qu'vne perige ouverture de terre. & cependat cesse riviere est fort large & fort belle andelade ce derroit, Ce fut és enviros de cette Riviere, que cette perire armée le ietta dans les terres, qui d'va colle qui d'autre pour aller declarer la guerre aux Caftors, aux Elags & aux Ours habitans de ces grandes forells L'Elgouade qui ommenale Pere, composée de cinquante bouches, sans

composée de cinquante bouches, sans contenles plus petus enfas, laissade ux Chalouppes sur les rives de cette Riuiere, que nous crojons estre celle que pos François appellent la Riviere de nce, es-vns vn hyoit que rayant fureux StreSei-Stonnecet enrimere parce e le iette da vne ependar ossbelle enuiros etite ar-Auid'va eglarer la us & aux es forolts. le Pere, chas, fans ajstadeux certe Riçelleque iviere de

Mantane, & fui anslesbords du grand Aeque, ils marcherent quatre iournées. par un chemin, plus fortement paué que celuy de Paris à Orleans, mais non pas li plat, & si vny, c'estoient des roches posées panles mains de la Nature, qui se plaist à la varieté, les vnes étoient tranchantes, les autres empussées, il y en auoit de rondes & de quarrées, de hautes & de basses, en vn mot c'étoir. vn chemin de ser, & apres tout, il falloit porter fur son dos, les maisons où, on vouloit loger, & les viures qu'on vouloit manger, pour les liets on les trouve par tout, celuy qui a fait la terre, les roches, & Jes bois, a basty les mat. telas & les traversains, dont on se sert, en la suitte des Sauvages, suprionité

Enfinle 7, de Nouembre, cette petite trouppe fait alte pour prendre vn. peu de repos, deuant que d'entrer dans ces grandes forests, où leurs trauaux devoient redoubler, ceux qui portoient la batterie de cuisine, composée. de quelques chaudieres, s'afrestent, les viuandiers, qui n'auoient plus qu'un peu de pois, & vn peu de bled d'Inde au fond de leurs sacs le produisent, les

100 Relation de la Nomelle France, femmes font la cuisine sans beurre, sans viande, fans grelle, fans hûlle, fans let & lans vinaigre, l'appetit supplée à l'tous les ragouts, il passe denant toutes les sauces & deuant rous les saupiquers des meilleures tables de la France. On difna sãs pain & sãs vin: pour le fouper, il y audit della long-temps qu'on n'en parloit plus. Au milieu de ce festin vn Capitaines écrie, prenes courage, c'est pour la dernière fois que nous nous seruirons de nos chaudieres, il n'y a point iey de pores Epics, les Caltors y sont rares, la neigen est pasasses haute pour prendre l'Elzi, il le faut reloudre à la faim, aves l'ame forre de dure, refiftés au trauail; Apres cette harangue tous les Chrétiens preuotans les peines & les fatigues où ils s'alloient engager, non seulement ils les accepterent de bon cœur mais en outre ils les offriret à noftre Seigheur, afin qu'il lui plut arrefter la fureur des Hiroquois qui les baniflent d'auprés de la malfon, c'est'à dire; d'auprés de l'Eglife qu'on leur a bas sie, ils reitererent cette meme priere au jour de la naissance, & au jour de la mort de noffre Saucur.

d to the diameter

en l'année 1648. Environ ce temps-là deux Hurons& vn Algonquin craignans d'estre égorgés par la famine, le débanderent, tirans vers kebec; mais ils n'arriverent pas tous trois a bon port, l'Algonquin mourut en chemin; les deux autres nous aias abordés le 26. de Novembre, nous diret que la faim & la maladie fajsoient mourir ces pauvies gens, On leur demanda si le Pere n'aupit point ousserrécrit, ils répondiret qu'ils ne l'auoient point veu à leur depart sen effet, ils auoient pris l'occasion de sonabsence, pour luy desober un peu de pruneaux. & vn peu de refein, dont il loulageois Tous ceux qui vienner en la Mouuel.

le France cognoissent assés les Monta de nostre Dame, pource que les Pilotes & les Mattelots estans arrives à l'endroit du grand fleuve, qui répond à ces haures montagnes, baptisent ordinairement par recreation les nouveaux pallagers, s'ils ne détournant par quelu que present l'innondation de debaptés me, qu'on fait couler en abodance delsus leurs testes. C'estiparmy ces grands precipices, en le Pere, & conte la ban-

e,fans ans let plee al toutes quets ce. On ouper, n n'en stin vn e,c'eft

ce,

a point y font te pour dre à la refiftes ac tous eines &

ngager, rent de ffrirera lut arreor les ba-'eft'a'dk eura ba-

ne priere our de la de, marchoient, grimpoient, rouloient cherchansau païs de la mort les moiens de soûtenir leur vie.

Tour le monde étant dans l'effroy, le padure Perea recours à Dieu, il fait prierles Chretiens, il les exhorte à se confier en la bonté de seluy, qui sedonnant en nourrieure à ses enfans, ne leur refusera pas la vie, & la conseruation de leurs corps en effet ils trouverent tous les iours non pas dequoy viure, mais dequey ne pas mourir, qui apportuit vne gelinotte, qui vn lieure, qui vn porc-Epic bref, iln'y eur aucun iour que Dieuneleur donnarquelque petite chole; or comme l'hyuer's auançoit fortils le trouverent bien en peine, ne foachant pascome ils pourroient marcher sur les neiges, n'ayans point de peaux dot ils fot les raquettes, qui leur scruce à cet viage. Harring par bo-heur que Noël Negabamat aiatouy la faite te messe le jour de Saint François Xapior, youlur faire virellay de fon agilité & de ses forces anciennes il prend son carrier pour la chasse aussi bien que les ieunes gens, Dieuluy fit rencontret va grand Orignac, il le pour luie, il l'attrap-

ce, oient oiens

ffroy, il fait te à se sedonne leur tionde nt tous e, mais portoit qui vn cun iour jue petiauançoit eine, ne ent marpoint de , qui leur bő-heur y la fainiçois Xa onagilité brend fon en que les ontret va ll'attrap-

pe,il letue, & apresaudir remercienostreSeigneur de cette grace, il donne là chair dux plus necessiteux, & la peau aux fontmes pour faire des raquettes, ce qui réjouit mérueilleusement 20us les chaffeurs. up sons silon on it, anue

La feste de l'Enfant houtreau ne sape prochant ils bâtirent yne petite Eglile," où ilsie confesserent edits Rife come municrent à la melle de minure pause vnejoie & vne cololation de leurame qui furbien roll fraied vne allegreffe de leurs fens : car il tomba tans de weit ge, qu'ilsen euren fliffilamment pour tuer leurs grandes bestes, mais echime ils en trouvoient gen mis favens col. traints de le leparer en deux Bandeig Georges Etouer Capitame de Padaul fact doffna le quareer plus abundant en chaffe à Noct Negabamat, par vie charite vraiement Chretienne, & por vne couldane qui n'à rien de barbareau milieu de la Barbarie, e eff que les Ca pitaines d'vn païs, donnent tou jours l'audhtage aux Capitaines des sontes nations ; quivientent chaffer en leur de monde, all n'oit pas cromble, smilb Ce Capitaine prie 18 Pere de l'ac

G iiii

104 Relation de la Monnelle France, compagner das les louffrances, je leay. bien mon Pere, luy dispir, il que tupetiras apecimoy day il p'y a quali point d'apinanz au lieu an nous allons cous les bons endroits sont remplis de shelfeurs, il ne refte en ce quartier cy que cette adje e ou bear est constronnerods la mort, mais personne ne la craint entacompagnie, la Peren auoitgarde desneyler an europe callon, ille fuit. & fans preugirle funurs il le dispose par fenontisticus and fainte more quila trouvés au milieu dell'Eté, dans l'Hôpital da sebec non il le sit apporter dention trois jours devant fon trépas. Maispour pe m'ésarter de mon chemintegrame les Chasseurs de ce Capitaine Brounoient de quoy viure passe blements quatro gabanes d'yn autre quarties la vindrent jetterentse leurs, bus scriansa la faim pource qu'il n'y anostry Alagany Caltors, dispigned is dam lear distrio. Georges Enoues leur ferra festinda cabac, cestà dire qu'il loss presents deguny peruper n'aiant Bas da yinges in file mayous pour sant de monde. Il n'est pas croiable combien les Saumages font charitables en

Parli gins! tons halm que raine e fuit . Se parv quila 1,49% porter Képas. nche Capin palla. q autre ne gurs wiln'y entoils her lent II'M P. G. n'ajant pur santi le samt

ploscen

ces rencontres an ne rança point ces bonnes gens ade ce qu'ils courroient fun les marches d'autruy, on leur fait pare de tout ce qu'il y à dans les cabanes, ce bon Capitaine leur dit, courage, mes freres, courrons melmes tilques, fouffrons es mourrons rous de compagnic, nostre nonsolation est que nous atons nostre Rereaude nous Sacharité d'oblige à Mouffrir, et l'engage à la niort aussi bien que nous

on Lei Pere les anima dileur racontant plusieurs miraçles que le Bilade Dieu audit fait, comme là multiplication des pains your eltes beprifes en son Nom, leur disoit-il, vous estes set enfans, il est Tout puillant, confiés vous arluys il nous tirera tous de ce dangera Ces bons Neophytes lanimes par les parolles de leur Pere, prennent courage, ils trauzillent tous les iours depuis le matin in sques au soir, chassans du tous colstes, Dieu les ssista par dessus teurattente, ils curent roulours dequey entretenicleurs fondes, que chésonnemer de coux qui challoient de endroits plus abondans; Quelques Païens & confians ap leve Manidoup furent querreciours

fans manger, & à peine trouverent ils dequoy traisner leur papure & miserable vie, ils confesserent tous au Printeps que la bande du Pere auoit moins souffert que les autres, quoy qu'elle eut eu son depart és endroits les plus sterils de toutes ces contrées.

Enfinapresauois bien rode parces mones affreux, ils destelldirent vers la Source de la Reiniere de Mantane, dont i'ay fait mention au commencement de ce Chaptere y ils chemine sent fad ce feuncelacciulques an 3 de Mars quilt arriverone di fon emboucheure, où ils avoichtlaiffe leurs Chalouppes, ils at cendirent les ens les autres jusques au 14.d'Aurilyour auquebils slembarque rent pourtifer droit a Padoullaciouils mostillerene l'ancre le dernier du mef. me mois, & en partirepole 7 May, comme lour Eglise situde en lance de Saint Iofeph eft dedide au glorieux Archage Saint Michel, 111 audient demande à nostre Seigneur de s'y pouvoir trouver le jourde la feste pla chose sembloit quali impossible near il fallois faire en vn iour & demy quarante lieuesquee qui ne le fait pur quelquelois en va

rinu point ctle plus ero la dont sprae Od ce plicup ourils ilss at uesau arque couris ta mef y,comrchage ande à LEGUIDE mbleit faire en resnuce SIED VA

mois, mais le vent les favorisa tellement, qu'ils eurent l'accomplissement de leurs fouhaits. Lors qu'ils aborderent deuar Kebec, le Pere qui les auoit accompagnés, prenant vn Crucifix en main, éleva sa voix & leur sit rendre graces à Dieu à la veue de nos François, qui voias ce pauure Pere les pieds nuds, & le corps enrouré d'vne couuerture à la façon des Sauuages, & entendans les prieres de ces bons Neophytes, furent touchés si sensiblemet, que quelques-vns en pleuroiet à chaudes larmes. Dieu foit beny pour vuiamais, si les peines à la poursuitte de ces pauures peuples sont grades, les consolations ne sont pas petites, qui a iamais donné quoy que ce foit auec amout, qui n'aitreceu le centuple, de celuy qui nous fair trop d'honneur d'agreer nos petits trauaux?

Ce bon Pere s'étant vn petit rafraichy nous consola par ses discours, les Saugages auec lesquels i'ay hyuerné, disoit il, ne sont plus enfans en la Foy. l'ay trouné en eux vne fermeté sevne consiance entiere dans les dangers. Ils sont bien plus deuots enuers le faint Sacrifice de la Messe que les années precedentes, ils se sont montrés plus doux & plus courtois en mon endroit qu'ils n'auoient iamais fait, aussi faut-il confesser que Dieu leura seruy de Pere, d'une sacon toute particuliere & touteaimable.

Vn Sauuage accablé d'vn abçés qui le mettoit à deux doigts de la mort, eut recours à Dieu par cette priere bien courte, mais bien cordiale. Toy qui as tant souffert pour nous, tu peux tout, ie ne te dy pas gueris moy, c'est à toy d'en determiner, si tu le fais, ie t'en remerçiray en la communiou, si tu ne le fais pas, ie ne laisseray pour cela de croire en toy. Et toy Marie, Mere de Iesus, si tu dis à ton Fils, gueris le, j'iray plater vne Croix en son honneur, au sommet de ces hautes montagnes. Il su guery dans l'octaue de son immaculée Conception.

Sa petite fille étant fort malade, la femme pomit à lainte Terele, dont elle portoit à nam, de comunier le jour de la felte, qui estoit bien proche, à mesme temps que la mere communioit, la fille guerit soudainement. squi T.Cut bien qui as our,ie y d'en emerle fais croire 18, firu er.vne net de guery, Con

cen'

plus

roit

de la ontelle iour she, Jioiann, ud । अर्थाः

La fille de Noël Negabamat, nom? mée Marie Magdelaine, fut atteinte den mal qui resembloità vne posses fion plutotqu'i vac maladie, les aglustions donnoient de l'épouvante aux Sauuzges, le perete la mere l'offrirent à nostre beigneur. Tu m'auois donne quantité d'enfans, disoit ce bon Neohyte, tu me les as ollés, fi tu veux prendre celle-cy, elleeft a toy, on dit qu'elle est morre, maistu la peux resul sciter, sais tout ce que ru voudras. Le pere voiant cet enfant agée d'enniron huftans, dans de grandes fouffrances, exhibite les parens d'entedreneuf fois la Sainte Meffe, & de communier vne fois dans certe neufuaine pour le soulzgement de leur fille, il plura Dieu que la pautire enfant fut foulagée de les grandes douleurs, & quelque temps après leur retour appres de leur maiion de priere, elle guerit de routes fes maladies, qui fembloient estre efiracinées jusques dans la moêle de ses os:

Vne femme fur deux jours en trauail d'enfant, chose extraordinaire aux femmes Sauuages, qui accouchent afsez souvent toutes seules, comme il est

210 Relation de la Nouvelle France, encorearriué cette année, car vne catecumene arrivant la premiere à S. Iofeph, se deliura de son fruit, & l'accommoda & l'emmaillota toute seule, le portant elle mesme en la cabane, celle cy dont ie fais mention, souffroit d'vne façon si estrange, que tout le mode la tenant pour morte, elle fit son festind'adieu, mais le Pere ayant appelléles Sauuages, pour offrir à Dieu le sacrifice de son fils, à ce qu'il eust pitié de cette paupre creature, le jour n'estoir pes passe quel'Enfat estoit né. & la mere sans douleur & sans maladie. Le Pere quoit porté vn peu d'onguet contre les brûlures, les bonnes gens s'en servoient contre les engeleures,& guerissoient si promptement qu'ils en estoient estonnés. Les femmes agées se voyans en vn païs si affreux, ne croioient pas iamais pouuoir grimper au sommet des montagnes par ouil falloit passer, mais se recommandans à leurs bons Anges, elles asseuroient que leurs ames en ressentoiet de la ioye, &

leurs corps du soulagement notable. Il arriva vne chose agreable au sommet de l'yn de ces grands monts, vne m: roit t son : ap-Dieu st piiour it ne. iladie nguét s gens ures,& u'ils en s agées ux, ne rimper uilfalndans à entque ioye,& ptable: au somnts, vne

femme toute racourcie de vieillesse. s'estant traisnée jusques là, les Chasseurs se voulant recréer l'apellerentau festin, & luy dirent, nostre Mere, nous nous estonnons comme tu as peu surmonter tant de difficultés, Nipimsiehik Nit'Angelin, respondit elle, c'est mon bon Ange qui m'a fait marcher,& qui m'a coppleruce dans les froids, dans les fatigues & dans la famine, cela est vray, dirent, ils, & c'est pour cele qu'il faut que tu change de non quet certe grandemorague, vous estes tous deux demesme âge, d'oresnauant su t'appelleras Quabaix, c'est le nom de cette montagne, & tous cour qui entendrot parler de toy, s'estonneront comme en con âge tu aye pû venir de Kebec iusquesaux monts de nostre Dame,

Le serois trop long si ie voulois remarquer toutes les autres patricularitésquise sont rencontrées en ce voyes ge vie concluds ce Chapitre auec ces deux mots, qu'il falloit veritablemet que lesus. Christ souffrit pour sauuer lesames, car s'il les eût racheprées par des delices, qui est-ce qui iamais les seroitvenu chercher insques dans le sin

fond de la Nouvelle France, fond de la barbarie, au pais des neiges & des glaces, de la faim & de la mort mesme.

Des peuples nommez les Attiguas megues.

## CHAPITRE VIII.

la plus part des Empires & des Royaumes de l'Univers, s'est retirée dans
les grands bois où habitent ces peuples; leur nature a ie ne seay quoy des
bontez du Paradis Terrestre devar que
lepeché yentrat: leurs exercices n'ont
rien du faste, ny de l'ambition, ny de
l'auarité, ny des plaisirs, qui corrompent nos villes. Depuis que le Baptesme les a faits disciples du Sain & Esprit,
ce Docteur se plait aueceux, il les enseigne hors du bruit des barreaux, &
des Louures, il les fait plus seaux
sanssiures, que n'ont la mais esté tous
les Aristotes auec leurs grands volumes.

Ils sont descendus cette année en rrois

trois bandes', la derniere estoit de quarante Canots. Ils rencontrerent aux trois Rinieres enuiron quatre cens Sauuages, qui leur firent vne salue gentille de quantité d'arquebusades. Ces bons Neophites leur ayant respondu par vne riposte bien adroite, entrerent tous dans la Chapelle; ce fut leur premiere visite, & la par vn gros cart d'heure, ils rendirent graces à Dieu de ce qu'il les auoit amenés iusques dans sa maison. Ils auoient cependantabando né leurs canots & tout leur petit baga. geaubort du grand fleuue, se comportans comme ils font dans leurs grandes forests, où iamais aucun larron n'aesté ny reconnu ny pris, ny pendu. Ils se trouverent enuironnés d'vn grand nobre de Hurons, & neantmoins quoy que ces peuples ne laissent ordinairement que ce qu'ils ne peuuent emporter, ces bons Neophites me recognurent pas qu'on leur eut pour lors

rien derobe. Aians salue nostre Seigneurils vindrent voir le Pere qui a coutume de les instruire depuis vn long-temps, chacun luy apportoit son petit present, qui vn

mort miliot. vas a

reiges

inrion וריולמיוי

miede es Rol e dans es peuoy des uarque esn'ont

, ny de orrom-Baprel-Esprit, lles en

eaux, & featians Ac tous

ds volunnée en

trois

petit plat de bois, qui vne petite écuelle d'écorce, qui vn morceau de chair boucaneé, vn mercier ne seroit ny riche ny chargé de toutes leurs petites denrées, desquelles on accommode d'autres Sauuages, pource que rien de tout cela n'est à l'vsage des François.

Il arrivavne chose agreable dans ces petites offrandes. Vne femme voiant que quelques François portoient des galands à leurs chapeaux s'addresse au Pere auec ces paroles: Mon Pere voila bien des François qui n'ont pas tant d'esprit que toy, qui sont chargés de braueries par la teste, ie ne sçaurois souffrir que tun'en porte pasaussi bien que les autres, en voicy à nostre mode, que ma fille te presente: & là dessus elle prend le chapeau du Pere sans autre ceremonie, pour y mettre vne bande de leurs ouurages de porcépic teint en fort belle écarlatte. Le Pere souriant voulut retirer son chapeau, mais elle tint ferme: de bonne fortune ce passe: ment fait à la Sauuage se trouuz trop court pour entourrer son chapeau, elle vouloit à toute force le faire alonger, le Pere l'ayant remerciée, luy fit voir

que ce n'estoit pas vn mespris de son present, mais vne bien-sceance pour luy, de ne s'en pas seruir.

Ces offrandes faites le Pere pour les regaler, & pour les bien veigner leur donna du bled d'Inde pour faire vn petit festin à leur saçon; celuy qui le receut dit aux autres, remercions Dieu de ce qu'il a produit ce bled, & de ce qu'il a doné la volonté au Pere de nous en faire part; & sur le champ, ils sirent vne petite oraison qu'ils prononcerent tout haut, d'une voix & d'un accent tout plain de modestie & de deuotion.

Pendant que quelques-vns preparoient le festin, les autres bastissoient leurs maisons ou leurs cabanes, & dans trois ou quatre heures, ils furent tous logez, & le banquettout fait dressé & accomply.

Celafait, chacun vint rendre compte de sa conscience, ie ne sçay si dans les Monasteres les plus reformez, ilse trouue beaucoup de personnes plus sinceres, & plus candides que ces bonnes gens, qui n'ont de commerce qu'auec Dieu & auec les animaux de leurs grands bois; l'innocence qui se liesur

chair ny rietites node en de

çois. nsces oiant at des

dresse Pere nt pas harges

aurois li bien mode,

ffus elsautre bande

teint en ouriant nais elle

e passe+

ua trop cau, elle

alonger, v fit voir leur visage, & qu'on remarque en leurs

fusion à ceux qui en ont connoissance.

Le Pere en les communiquant sit trois remarques, qui donnent vn bel argument de leur deuotion, & de la vigueur de leur foy. Pas vn deux, dans le cours dehuit & ou neuf mois, n'auoit perdu fon chapelet, quoy qu'ils eussent couru en divers endroits comme des pescheurs, & de schasseurs qui sont en action perpetuelle, & que d'ailleurs, pour n'estre attachés à aucune chose d'icy bas, ils oublient d'ordinare quelque piece de leur bagage en tous les endroirs où ils cabanent. Ie dis bien dauantage, les meres demandoient des chappelets pour leurs petits enfans, leur pendant au col comme vne Relique, leur faisant baiser, & le recitant de foisà autres pour ces petits innocens, afin qu'ils ne fussent pas priués de la benediction de cette priere.

Secondement ils n'ont iamais oublié les iours de festes, qu'on seur a marqués dans seur petit calendrier, faisant le matin, à midy, & au soir vne petite assemblée, pour offrir à Dieu leurs de

ner leurs Cantiques d'vn mesme accord & d'vn mesme cœur.

En croissesme lieu, en tous les endroits, & en toutes les compagnies où ils se sont rencontrés, ils ont publiques ment professé la creance qu'ils ont en, Iesus-Christ, en telle saçon que les Hurons qui ont esté en traite, c'est à dire en marchandise dans leur païs, sont retournés fiedifiés & si étonnés, que nos Peres qui sont enleurs Bourgades, nous en ont rendu des tesmoignages pleins de consolation. Ce n'est pas tout, ils preschent la foy si fortement dans les nations errantes qui habitent au Nord, que ces peuples attirés à l'odeur des verités Chétiennes, les suiuent, & nons viennent voir pour boire comme en la source, ce qu'ils ont goûté dans les ruisseaux. Cette année nousien auons baptisé quelques-vns comme Saint Philippe baptisa l'Eunuque de la Reine de Candaceapres vne seule communication, tant ils estoient solidement instruits, & saintement disposés, par ces nouveaux predicateurs de l'Euangile; & ce qui semble assés estonnant, les H iii

r a marer, faisant ne petite

eurs

con-

nce.

it fit

bel

ansle

auoit

ussent

ne des

onten

lleurs,

chose

e quel-

tous les

dis bien

ient des

enfans,

ne Relicitant de

nocens,

de la be-

is oublié

ileurs de

femmes ne cedent point aux hommes en cét office: comme elles sont naturellement affectueuses, & plus pressantes, elles ont moins de respects humains dans ces nouveautés si saintes, & si vtiles à ces peuples, qui croupissoient depuis tant de siecles dans les ombres de la mort.

Quelques-vns de leurs disciples ont si plainement satisfait à nos Peres, & ont demandé de sibonne grace, & avec tant d'instance le baptesme, qu'ils l'ont emporté auec vne ioye de leur cœur, qui se peut bien sentir, mais non pas exprimer, & auec vne telle édification de quelques-vns de nos François, qu'ils en estoient rauis; vn de nos Peres qui n'auoit point encore veu ce spectacle, s'écria ie n'eusse iamais creu en France ce que ie voy de mes yeux en Canada. Quand tous les trauaux de nos Peres n'auroient produit que ce fruit d'vne année, ie les trouverois recompensés aucentuple.

Vn François ayant logé vne famille de ces bons Sauuages en sa maison, dit quelques temps apres à vn de nos Peres, qu'il ne voudroit pas pour la moitié sont lont ionde ils en uin'ale, s'cncece anada. Peres divne penles

famille on, dit nos Pemoitié de son bien n'auoir donné le couvert à ces hostes. Quand on meracomptoit qu'ils prioient Dieu les matins & les soirs, qu'ils donnoient la benediction deuat leurs repas, qu'ils faisoient d'autres exercices de deuotion, i'écoutois cela comme des compres fais à plaisire mais les aiant tenus quelques iours en ma maiso, mes yeux ontveu ce que mes oreilles ne pouuoient croire; ie confesse que l'ay esté edifié, confus, & étonné, ils emploioient plus de la quatriesme partie d'vne heure en leurs prieres du soir, auec vne paix & vne modestie rauissante, les meres faisoient le signe de la Croix sur leurs petits enfans, en les leuans, & en les couchans: brefie disauec étonnement, que l'Elprit de Dieu les instruit dans les bois, au delà de tout ce que l'aurois peu penser: mais considerons en détail, quelquesvnes de leursactions.

Vn Chrétien aagé de trente ans, se voiant priué de sa semme, chargé de trois enfans, se remaria dans les bois à vne Chrétienne, sans en donner aduis aux anciens qui n'estoient pas éloignés de son cartier, le Dimanche ensuivant,

H iiij

120 Relation de la Nouvelle France, il le transporte en la cabane qui seruoir de chappelle, s'éstant mis à genoux deuant yn Crucifix qui paroissoit au milieu de cette Eglise décorce, le plus considerable des Chrestiens prit la paroleau nom de toute l'assemblée, & luy dit qu'il avoit fait vne faute notable de fe marier fans en donner aduis à l'Egli! se, qu'il auoit fort scandalisé tous les creans, & par consequent qu'il estoit indigne de fe trouver en leur compagnie; qu'il pouvoir prier Dieu en son particulier: mais que sa fautene seroit point expiée, que par vine bonne con? fession qu'il feroit, lors qu'ils iroient aux trois Rivieres. Ce pauvre home se retira sans mot dire, & quelques mois apres estant descendu vers les Fraçois, il se vint presenter pour receuoir telle penitence qu'il plairoit au Pere de luy impoler, il vouloit se fustiger soy-mest me deuant tous ceux de sa nation, mais on luy permit seulement de leur demander pardon. Ses Compatriotes le voiant dans cette humiliation, luy dit rent, c'est maintenant que tu as satis\ fait à Dieu, & à son Eglise, & que tu pouras prier auccnous. Plaise à nostre

Seigneur que ce seu ne s'éteigne iamais, & que celuy qui doit brusser le monde, le trouue encore en sa vigueur.

L'Esté precedent on auoit baptisé vneieune semme, qui estant de retour en son païs, tomba dans vne grande maladie, voiant qu'elle perdoit les forces, elle fut saisse d'vne grande angoisse; croiant qu'elle s'en alloit mourir sans confession, iamais, disoit elle, ie nemé suis encore consessée, si Dieu m'eut prisincontinent apresmon bapteime, ie serois consolée: maisie ne mespuis resoudre à la mort sans m'estre purifiée dans le Sacrement de penitence. Dieu ne me fera t'il point cette grace, devoir encore vne fois sa maison, & de m'y confesservne sienneamie huy dit qu'ele le se confessalt à nostre Seigneur, le l'ay desia fait, repondit-elle, mais iene seray point cotente, que ie ne quitte mes offeces aupres de ceux que Dieu a establis en son Eglise pour nous absoudre desa part. Elle & son mary redoublerent leurs voix, & leurs prieres, pour obtenir cette grace: Nostre Seigneur est veritablement tout puissantis mais l'humilité, la confiance & l'amourpen-

oit demiplus pa-

lede Egli<sup>1</sup> is les

mpan fon

feroit e cent roient

ome le

raçois, ir telle

y-men n, mais eur de-

ores le

s fatis<sup>v</sup> que tu ànostre

123 Relation de la Nouvelle France, uertourfursa boté, cette femme s'est si bié traisnée qu'en fin elle est venuë aux trois Rivieres, & lors qu'elle entra dans nostre chapelle, vous eussiez dit qu'elle commençoit de respirer, c'est maintenat, s'écria-elle, que ie suis contete, ô toy quies tout bon, ie te remercie de m'auoir conseruée iusques à ce moment, ie ne te demande plus la vie, laisse moy confesser, & puis faisce que tu voudras, le Pere qui luy presta l'oreille, affure qu'à peine trouus-il en cetteame aucun suiet de luy donner l'abfolution, non qu'ellene se cognut, & qu'ellene s'expliquast fort nettement, maispour l'innocence de sa vie. Traizant parapres auec elle en discours familier la voiant si pure & si candide il pris plaisir de luy faire quelques que-Rios, ne crains-tu point la mort luy ditilele la craignois devant ma confession, mais maintenant ie l'aime. Si les Hiroquois te prenoient en-remontant en ton pais que dirois-tu ? ie parlerois à Dieu dans mes tourmens, & luy dirois, ce que ie souffre passera bien-tost, & ma gloire sera eternelle, fortifie-moy, toy qui tes fait mon parent, & quias

voulu mourir pour moy. Ne te fachestu point d'estre malades le moyé de me facher, puis que Dieu le ventainsi? ie l'ay dy souver, me voilà, fais tout ce que z dit tu voudras, ie n'ay point d'esprit, c'est toy qui sçais bien ce qu'il faut saire. Ne CODcrois-tu poine que la creance & la priere que tu as embrassée, t'ayent faitmalade? cette tentation est assez ordinaire avic. aux Sauuages, car vous diriez que de receuoir la Foy, & estre persecutée, laloc'est vne mesme chose. Heles : répondit-elle, ien'ay gardedepenser que la r l'abpriere m'ait causé cette affliction, & ut, &c cette maladie, puis qu'elle est mon soulagement & ma force; ie sens tous les Traiiours que mon cœur est dans la ioye quandil prie, ou qu'il pense à Dieu. le andide crains bien fort que plusieurs de ces contrées du Nord ne se vienent asse oir by dità la table d'Abraham, d'Haac & de Iafellion, cob & que les enfans du Royaume n'en soient bannis. tant en erois à

Vn petit enfant estant tombé malade pendant l'hiuert, vn des Iongleurs ou Sorciers du pais se presents pour le guerir auec ses cris, & auec ses hurlemens. Le pere de l'enfant baissa la teste

eftfi

c'est

s à ce

e que

n cet-

ment,

ursfa-

es que-

Hiro-

dirois,

38, flor

e-moy,

k quias

124 Relation de la Nouuelle France, sans mot dire, la mere voiant que ce Charlatan demandoit ie ne sçay quelle recompense pour medicamenter son enfant à sa mode, luy dit, s'il estoit en ta puissance de l'enchanter contre ma volonté, ie te donnerois ce que tu demande afin que tu ne le fisse pas: & quandie sçaurois que ton art luy pourroit rendre la santé, i'aimerois mieux le voir expirer deuant mes yeux, que de le voir en santé par tes remedes. Tous les Chrestiens louerent hautement sa foy & sa costance, & elle poursuivant sa pointe leur dit, or sus aions recours à Dieu, mettons nous tous à genoux à l'entour de l'enfant, offrons pos prieres & nos desirsà Dieu, recitons tous nostre chapeler, & laissons faire le maistre de la vie, s'il le guerit nous l'en remercierons, s'il ne le fait pas au moins aurons nous cette confolation, que son ame n'aura point este salie par les inuocations du demon: & qu'elle sera pour vn iamais agreable à Dieu dedans le Ciel. Il pleut à nostre Seigneur d'accorder à la foy des parens la vie & la santé de leur enfant, cette femme fait plus de fruit parmy ces pauures peuples, que ne feroient dix grads Docteurs.

Elleamena au Pere sept ou huit femmes auec leurs enfans & les preienta tous au Baptesme, le Pere les interroge, & les trouve vrayement instruites, maisil n'accorda neantmoins cette faveur qu'aux enfans, & à trois de ces Catechumenes qu'il auoit instruites assés legerement & depuis quatre années, il fut bien estonné quand il les entendit rendre copte de ce qu'il leur auoit enseigné, & des moyens dont elles s'estoient servies pour conserver en leur cœur l'amour & le desir de la priere, & l'affection au sainct Baptesme. Voulant éprouuer la plus seruente, & qui paroissoit la mieux née, il luy dit que le Sacrement qu'elle demandoit, ne s'accordoit qu'à de grands courages. le ne suis, répondit-elle, qu'vne semme, mais s'il falloit passer au trauers des Hiroquois pour obtenir le Baptesme, il me semble que i'y passerois libremet, vous voiés que ie m'en retourne dans les bois, & que peut estre le mourray cét hiuer, attenderez-vous à me baptiser apres ma mort? quel regretauriés-vous

e'

il ter

isse luy rois

eux, des...

our-

frons reci-

issons guerit

ait pas nsola-

estesaon: & eable à

nostre parens

t, cette

ces pau-

de m'auoir refusé ce Sacrement si on vous rapportoit que ie suis passée de cette vie sans l'auoir receu?

Mais encore luy dit le Pere, quelle gratification attends-tu de nous autres, quand tu seras auec nous dans yne mesme Eglise? Tu sçais bien, repart-el. le, que ny moy ny mon mary ne vous auons encore iamais rien demandé, sinon d'estre faits enfans de Dieu, c'est l'unique de nos importunités. En verité mon Pere, si on vendoit le Baptesme, ie l'achepterois quoy qu'il me deut coû-ter, & ie suis assurée que mon mary est dans les mesmes sentimens: c'est assés, dit le Pere, vous serés toutes deux baptisées. Dieu sçait si la ioye s'empara du cœur de cette bonne sunamite; poursuluons nostre route. Vn Capitaine de cette nation souhaittoit le Bapresme depuis deux ans, le Pere luy demanda ce qu'il faisoit pour s'y disposer, i'éloigne demon cœur, & de ma bouche tout ce quime semble estre mauuais,& si quelque chose me paroîtestre agreable à Dieu, c'est cela que i'aime. le sçay toutes les prieres que tuas enseignées, ie les recites fort souvent, &

non lle é, sicelt erité me,ie t coûary est alles, ux bampara amite: apitaile Baluy desposer, na boure mauoîtestre e i'aime. uas enuene, & il ne sepasse aucun iour defeste que ie ne dise trois fois mon chappelet, ouy, mais as-tu vne forte creance des choses qui te sont enseignées? il faut mon Pere, que tu sçache, qu'auparauant que reusse ouy parler de la doctrine que vous enseignés, l'auois quelques fois passé huit ans sans venir voir les François, la crainte des Agnerronons m'enfermoit les passages, mais aiant appris de mes gens qui vous venoient voir, l'importance de ces veritez, i'ay passé à trauers de tous les dangers, ie vous fuis venu prester l'oreille, & du momét que l'appris de ta bouche, qu'il y auoit vneautre vie de ioie ou de douleur, & qu'il falloit que nostre ame fut lauce dans les eaux du Bapteme, i'ay souhaitté ces eaux siardemment, que iene te laisseray iamais en reposque tu ne me les ayeaccordées; mes Compatriotes me voyant sortir de mon païs m'ont dit le dernier adieu, croians que ie m'allois ietter entre les mains des Hiroquois, mais i'ay respondu que les demons estoiet pires que les Hiroquois, & qu'il valoit mieux estre prisonier de ceux-cy que d'étre esclaue du malheureux Ma128 Relation de la Nouvelle France, nitou, cela n'est-il pas veritable: disoit? ilau Pere.

Tres-veritable: mais apres tout, que pense-tu des Misteres de nostre creance? En voicy ma pensée: La terre n'est pas de prix ny de valeur, le Ciel n'est pas beau, le Soleil n'est point luisant nyadmirable; ce que tu nous enseigne de la vie qui ne meurt iamais, est precieux, il est beau, il est admirable, voilà cequeie pense: c'est leur façon de

s'énoncer.

Mais encore, poursuit le Pere, qu'estce qui te porte à croire ces verités? peut estre que tu t'en rapporte à mes paroles? Pourquoy dis-tu cela? n'és-tu pas vn homme comme les autres? ne nous as-tu pas dit, que tu n'estois qu'vn interprete? que ta bouche empruntoit la parole de celuy qui a tout fait? c'est à celuy-là que ie croy & non pas aux hommes; c'est pour son amour que ie descendray de temps en temps malgré tous les perils des eaux, des hommes & des demons. Ces épreuues n'estoient que trop suffisantes pour luy donner le Baptesme auecconsolation de tous costés. Or il arriua que les Hurons qui estoient uc anest lant igne prevoin de

2

u'estrités? à mes n'és-tu res? ne s qu'vn runtoit ?c'està pas aux rqueie malgré mmes & estoient onnerle tous corons qui estoient

estoient aux trois Rivieres luy déroberent l'vn de ses Canots, ce qui luy deuoit estre fortsensible, caril ne pouvoit reporter son bagage en son païs, il en fit ses plaintes au Pere qui aussi tost s'en voulutmettre en peine, mon Pere ne faisons point de bruit, luy dir ce bon Neophite, ie t'ay voulu donner aduis de ma perre, afin que tu dife en public, que le larcin est meschant, & qu'il ne se doit iamais trouver és endroits où reigne la priere. Le Pere luy portant compassion luy repliqua qu'il pourroit recognoistre son Canora l'embarquement des Hurons qui deuoient partir dans peu de iours. Quand ie descouurirois le larron, ie n'aurois pas le cœur de luy faire vn affront li public; & si ie luy. failois, il en faudroit venir aux mains: car ie voudrois emporter de force, ce qu'il ne quitteroitiamais de bon gré; le tumulte est vne chose mauuaise, men parlons plus mon Pere, en effet jamais sa bouche ne s'en est plainte dépuis que temps-lair /// ye hop rear my was

le fermeray ce chapitte par vue simplicité merueilleusement na l'fue. Apres que les peres & meres se sont cofesses,

ils font confesser les enfans qui sont capables de ce Sacremet, mais pour ceux qui n'ont pas encore le discernement, leurs meres les apportent aux Confesseurs, & disent deuant eux leurs petites malices; qu'elles font admoüer à leurs enfans, leur faisant demander vne penitence qu'elles accomplissent ellesmes pour leurs petits. Ce procedé sinnocent est à mon auis agreable aux hommes & aux Anges & à Dieu mesme.

De la Mission de Sainte Croix à Tadoussac.

## CHAPITRE IX.

Ay desia dit plusieurs sois que la Foy estoit pour l'ordinaire suivie des afflictions en toutes les contrées de ce nou-ueau monde où elle auoit entrée. L'an passé plusieurs Sauuages des nations du Nord, estans descendus à Tadoussac, remonterent en leurs païs auec des dessirs, & auec des affections bien fortes, d'embrasser nostre creance. A peine en auoient-ils connoissance, que la mala-

enx ent, ifeftites leurs e peellesocedé leaux mef-

la Foy les afflicenoue. L'an tions du oussac, des defortes, peine en

la mala-

die les saisit, & les poursuinit iusques dans le fond de leurs grands bois: où elle en égorgea vn bon nombre: ce fleau a donné de la terreur aux autres si bien que plusieus n'otosé approcherny du lieu, ny des personnes, d'où ils pouvoier tirer la vie, croias qu'ils estoie necoupables de leur mort. Le Pere qui a soin de cettemissió,& qui la va cultiueraux entrées du Printemps, fut saiss d'étonnement, & de douleur, apprenant la mort si soudaine de quelques Neophites, & de plusieurs Cathecumenes, & l'épouuante de ceux qui n'aians pas connoissance des grands biens de l'eternité, craignoient les petits maux qu'on souffre dans les temps. Il n'a pas laissé de recueillir du fruit d'yne terreassez exposée aux injures des saisons, ie veux dire au mélange des nations qui n'apportet ordinairement que de la confusion dans les affaires de nostre Seigneur, mais venous au détail.

Apres qu'il eut plainement satisfait à ceux qui frequentent ordinairement cette petite Eglise, il presta l'oreille aux Sauuages étragers, qui ne la issoient pas d'aborder en ce port malgré les

I ij

132 Relation de la Nounelle France, épouvantes que la nature & le démon leur auoient donnez, ils racomptoient comme au depart de leur pais, on les regardoit comme des gens qui venoient chercher la maladie, mais nous esperons, disoient-ils, remporter vne bonne fante, nous fonmes venus tout exprés pour nous confesser, & pour receuoir celuy qui nous a fair ses enfans au Baptelme: c'est l'unique commerce & le seul trafic qui nous amene. Le Pere les ayans confolez & loue hautement leur foy & leur courage, leur accorda auec plaifir les biens qu'ils recherchoient auec ardeur, & qu'ils receurent avec mille benedictions & mille actions degraces.

Non seulement les Chrestiens, mais encore quelques Catechumenes ont surmonté les affres que leurs donnoiet les Payens. Nos Compatriotes & mesme nos parens, disoient ils, épouvant et par les maladies qui les accueilloient l'an passé au sortir de Tadoussac, nous vouloient arrester, disans que c'estoit fait de nostre vie si nous approchions de la maison de Prieres: mais l'esperance d'estre baptisez nous a fair quitter

éle

re

art

hor

nostre patrie & surmont la crainte de nos parens pour receuoir certe faueur, c'està ce coup qu'elle nous sera accordée, puisque c'est l'vnique sujet de noisnous strevenue Nous scauons mon Pere,ce er vne que tu nous astant recommandé, nous us tout auons fait nos prieres tous les jours sans our rey manquer, nous auons resolu d'obeir enfans constamment à Dieu. Tu nous as dit, ie merce yous baptiseray siyous cheminez droit, e Pere demande à ceux qui nous ont veu marcher tout l'hyuer, si pas vn s'est écarté rement ccorda de la voye que tu luy astracée? tu dis recherque c'est vne chose manuaise de mentir, sus donc mon Pere, tiens ta parole, accorde nous ce que tu nous as promis. Le Pere les ayant encore examinez & éprouuez quelque temps, les baptiza & en suitte les renuoya plains de ioye en

leur païs. Entre ceux qu'il baptisa des païs plus éloignez, il s'en trouua vn douéd'vne excellente volonté, mais d'vne memoire si courte qu'il ne pouvoit retenir les articles de nostre creance, ce pauure hommene sçauoit à qui s'en prendre, si iescauois, disoit-il, comme il faut parlera Dieu, ie luy demanderois de l'es-

m, emon toicht on les ui ve-

ceurent actions

is, mais nes ont onnoiet & mefuuantez eilloient ac, nous

c'estoit rochions

esperanr quitter prit, vous autres qui sçauez les prieres qu'il faut faire, que ne les dites vous pour moy, afin que ie sois baptisé auec vous? le veux aimer Dieu & ie ne sçauro s'tetenir ce qu'il suy faut dire, mon cœur luy veut parler, mais ma bouche demeure muette, pour ce qu'elle ne sçait comme il faut dire. Ie crains l'Enfer & encore plus les pechez qui nous y menent, & peut estre que n'ayant point d'espritie ne les pouray éuiter. Le Pere le consola & suy siste entendre que le langage du cœur valoit bien celuy de la bouche.

Vu autre venat d'estre laué des eaues

Vnautrevenat d'estre laué des eauës sacrées du Baptesme, & montant en Canot pour s'en retourner en son païs, s'écria au Pere qui le conduisoit de la veuë, mon Pere redouble tes prieres, tum'as donné de la crainte auec le Baptesme, i'ay peur que se demon ne me rauisse les grands biens que ie remporte auec moy, ce malheure ux m'attaquera bien plus sortement quand il me verra seul, ie ne le crains pas auprés de toy, il a peur de la maison de Prieres, mais lors que ie seray dans le sond des sorests parmy des gens attachez à leurs super-

ieres
vous
auec
(çauqu'il
parler,
pour
t dire.
les peit eltre
es pou-

cur va-

es eau es
stant en
son païs,
oit de la
prieres,
ec le Ban ne me
remporattaqueil me verés de toy,
res, mais
es forests
urs fuper,

stitions, qui se mocqueront de moy quand ie seray mes prieres, c'est lors que le demon se ioignant auec leurs gausseries, me donnera bien de la peine, c'est lors que l'auray bon besoin de tes prieres, ie tascheray de tenir serme, mais ayde moy mon Pere, tant que tu pouras auprés de Dieu.

Il s'est rencontré parmy ces étrangers yn fameux Sorcier ou yn Charlatan qui auoit tellement épouvanté ses Compatriotes, que pas va de ceux qui estoient descendus auecluy n'osoitapprocher de la Chappelle. Le Pereen ayanteu le vent l'engagea à y venir luy mesme & luy demanda en bonne compagnie les raisons qui l'empeschoient de se rendre aux veritez Chrétiennes, il se ietta sur ses sónges, i'ay veu, dit-il, plusieurs fois céthyuer le Manitou qui determine des oyleaux, des poissons & des animaux, il m'a promis que i'en prendrois si ie luy voulois obeir, & de fait tant que le l'ay consulté dans nos tabernacles & que i'ay chante & battu mon tabour, mes attrappes aux Ours, aux Castors, & aux autres n'ont point manqué. Il m'a dit que les Sauuages iiij

mouroient de la Nouvelle France, mouroient de faim & de maladie, pource qu'ils s'amusoient à certaines paroles où à certaines prieres qu'on leur enseignoit. Qu'au reste il auoit veu le lieu où alloient les ames baptisées & non baptisées, que ce n'estoit point le Ciel ny les abysmes, mais vn lieu vers le Soleil couchant où elles se rassemblent.

Onvoiten France qu'ilest bienaisé de refuter ces badineries, mais quand des esprits sont preoccupez depuistant de siecles; & qu'ils naissent auec ces fonges & quiles succentauec la mammelle, ils ne les quittent pas si aisement: les principes qui nous sont comme éui. dens, & fur lesquels nous fondons nos raisonnemens, leur paroissent au commencement fort tenebreux, mais enfin comme ils ont du rapport auec la raifon, leurs esprits qui en son douez les reçoivent petit à petit & les goustent, se mocquans par apres de leurs niaiferies, pour conclusion le Pere l'ayant mené batrant par vn discours moins riche pour la langue Sauuage, mais plus succulant que le sien, le fist taire, & se seruant de menaces de la part de celuy qui commande au Manitou, il l'épouicu on. nt. namnent: e éui+ is nos comenfin a raiiez les Ment, piaifeayant pins riz is plus e,&le e celuy epou-

uanta, non pas tant qu'il eust apprehension des feux de l'autre vie qu'il ne voyoit pas, que pour la crainte que le Pere communiquant auec Dieu ne lefift bien-tost mourir, commeils font ou desirent faire de ceux qui leurresistent, par le commerce qu'ils ont ou croyent auoir auec le demon. Enfin ce pauure homme vint trouuer le Pere en particulier & luy demande permission d'entrer en la Chappelle pour y estre instruit auec les autres, ce qui luy fut accordé à condition qu'il condamne. roit publiquement deuant les Sauuages, toutes les impostures qu'il auoit iamais auancées, il accepta la condition, mais le Diable est tousiours Diable, & ses suposts sont rousiours fourbes: il parla en effet, mais si obscurement, & siambiguement, que les auditeurs ne sçachans ce qu'il vouloit dire, le retirerent les vnsapres les autres en sorte qu'il ne resta que le Pereauec luy, lequel apres de bons & forts auis, ne l'éloigna pas de la Foy, mais il ne l'approcha pas si tost du Baptesme, luy demandant deux années d'épreuues. Il en est des hommes, comme des

138 Relation de la Nouvelle France, poissons pris dans les filets de l'Euangile, on en conserue quelqu'vn & on rebute les autres: Vne mere vint en ce temps là racompter la mort de sa fille, qui en verité est toute pleine de consolation. Cette enfant desia aagée se voyant malade à la mort disoit à sa pauure mere, que ie mourois contente si l'auois vn Pere auprés de moy pour me cofesser ie n'ay que cet vnique regret, maisma mere écoutez mes pechez, & quand vous veres le Pere vous luy direz tout ce que i'ay fait, & ma confession se fera par vostre bouche, là dessuscette ieune ame dit tout ce qu'elle auoit sur soncœur fortinnocent, & sa mere le racomptant par apres fondoit en larmes deuant le Pere. le consolois, adioutoit-elle, mon pauure enfant, ma fillene-craignez point, celuy qui a tout fait est bon, croyez fortement en luy, il vous fera misericorde, allez mon enfantallez le voir, vous marchez deuant, ie vay apres vous, ie vous trouueray au Ciel, au païs des croyans. Quoy que ces personnes soient éloignées de nos Eglises, elles sont bien prochés de leur Dien, qui supplée auec largesse aux

dessauts de ces ministres, quand cét éloignement se trouve dans les ordres

de la providence.

Le Pere voyant que la crainte retenoir vne partie de ses ouailles en leur pais, se resolut de les aller chercher, il s'embarqua auec des Sauuages dans vn Canot d'écorce, pour entrer en de grandes forests par des chemins quasi inaccefibles, survn fleuue merueilleusement rapide, estant à michemin il rencontre vne escouade qui luy dist que les autres audient decampé depuis quelque temps, & qu'il ne les pourroit pas artrapper, il s'arreste donc auec ceux cy prenant le couvert dans leurs cabanes. Apres auoir rendu vn grand tesmoignage de leurgioye dans cette heureuse rencontre, ils le prierent sur le soir de leur faire les prieres, mais il leur repartit qu'ils fissent à leur vordinaire, & qu'il seroit bien aise de les entendre, s'estans tous-mis à genoux l'vn d'euxprononça les prieres fort distinchement, & tous les autres le suivoient posement, & auec vne deuotion non attendue de ces pauures barbares, les prieres acheuées ils reciterent en com-

e, uank on en ce

fille, onfoée se

paunte si ur me

egret,

ez,& uy dionfes-

là des-

qu'elle t,&fa

ondoit

nsolois, ant, ma

ii a tout

en luy, non en-

deuant,

ieray au

que ces

nos E-

esse aux

mun trois dixaines de leur chappellet, chantans vn cantique spirituel à la sin de chaque dixaine, ils en sirent autant le matin du sour suivant, & voila, dirent ils, comme nous auons passé tout l'hyuer, sinon que les Dimanches & les iours de sestes nous prolongeons de

beaucoup nos prieres.

Le Pere grandement consolé s'en retourne auec eux à Tadoussac pour leur administrer les Sacremens de la Confession & de l'Eucharistie, & pour les instruire quelque temps, & puis les reuoyeren leur pais, Das la comunicatio qu'ils eurent auecle Pere, ils louerent grandement le zele & la charité divne femme Chrétienne, comme la maladie les poursuiuoit pan tout, cette bonne femme alloit de cabane en cabane, exhortant tout le monde à tenir ferme en la foy, & à ietter toutes leurs esperances en Dieu, mes sœurs, disoit elle, aux femmes malades, ne vous affligez pas de vous voir dans cette langueur, ce mal n'estrien en comparaison des feux de l'Enfer que vous souffririez si vous n'estiez pas Chrétiens, souvenez-vous de ce que nostre Pere nous a si souuent

dit à Tadoussac, que les souffrances estoient bonnes, & qu'elles seroient hautement recompensées au Ciel, & qu'il salloit payer le mal que nous au os

fait par nos pechez.

Si quelque enfant venoit à mourir elle fortifioit ses parens, & par son exempleayant perdu les siens auec vne grande resignation, & parses discours, d'autant plus animez qu'ils auoient fait impression sur son esprit. Vostre enfant n'est pressort, disoit-elle, il a changé de païs, il est sorti de la terre des mourans, pour entrer au païs des viuans:s'il n'eût pas esté baptisé vous auriez subiet de deplorer sa misero, mais vous luy faites tort de vous affliger de son bon-beur, Dien peut-estre preuoyoit qu'il eust esté meschant, s'il eust fait vn plus long seioursurla terre, & qu'il seroit allé au païs des demons: il l'a pris & la logé en sa maison pource qu'il vous aime & qu'il cherit vostre enfant, pour quoy vous en fâchez-vous? ma consolation dans le trepas de mes enfans qui viennent d'expireraussi bien que les vostres est renfermée dans ces paroles que me dit mõ cœur, tu verras tes enfans au Ciel ré-

les do

n

15

nt

oules

atio rent

vne adie

onne ,ex-

ne on eran-

,aux

z pas r z ce feux

VOUS

vous

uent

142 Relation de la Nouvelle France, iouis toy, ils sont en assurance. L'esprit de Dieu est éloquent dans la bouche des pauure aussi bien que dans la bouche che des riches, mais changeons de pro-

pos.

Le Pere estant de retour à Tadoussac. trouua que la boisson auoit causé du defordre parmy ses gens, il crie, il tance, il prie, il conjure, il fait voir l'enormité d'vn peché qui seroit autant enraciné dans les bois des Sauuages qu'il a iamais esté dans le fond de l'Allemagne, s'ils auoient de ces malheureuses potions ou boissons qui renuersent la telle des hommes, les coulpables couverts de honte se deciarent eux-mesmes, ils s'accusent, ils se condamnent, ils portent fentence contre eux-mesmes, ils l'executent, ils grimpent sur des rochers inaccessibles, & la estas exposez à la veuc de tous ceux qui estoient en bas, & des François mesme qui anoient mouillé l'ancre deuant cette montagne, ils se font donner de grands coups d'elcourgées sur les épaules qui plus qui moins selon la griefueté de leur crime, qui consistoit en vn excez de vin ou d'eau de vie dont les vns s'estoient plus les

autres moins estourdis la teste: C'est en ce poinct qu'ils mettent l'yurongnerie, car ceux-là mesmes qui ne perdent pas la raison passent pour yurongnes chez eux, si la boisson leur fait mal à la teste.

Il eût esté bien souhaitable que deux Apostats eussent preuenu par vn semblable chastiment le careau de soudre que Dieu alancé sur leurs testes.

Les Neophites de Tadoussac ont eu vne consolation particuliere cette année voyans plusieurs Sauuages dans leur Eglise chanter les louanges de Dieu en diuerses langues. Le Pere Martin Lionne qui entend fort bien la langue de Miskou, où il a demeuré quelques années, s'estant trouvé en cette mission auec le Pere Dequen, a instruit ceux qui ont fait quelque sejour en ce port, & baptisé les ensans qu'il iugeoit estre en quelque danger de leur vie.

ac, de-

u-

nité ciné mais , s'ils tions

e des ts de s s'ac-

l'exe-

ersina veuc

& des nouillé , ils se se se dui u d'eau

olus les

Diuerses choses qui n'ont peu estre rapportées sous les Chapitres precedens.

## CHAPITRE X.

Vienit encortout chaud à l'entour du col d'un François, & aussi tost le François tomba en syncope, comme s'il eut esté mort, le Sauuage prenant ce Loutre par les pieds de derrière, en donne quelques coups sur le ventre du François, qui reuint à soy quasi en un moment: ie laisse aux Medecins à iuger de la cause, mais il est certain que ce que ie viens de dire a esté fait.

Ce Chapitre sera composé de bigareures. Il ya desia assez long temps que deux Sauuages voulans passer la grande Riuiere sur la fin de l'hyuer, & n'aiat point de batteau de bois ny d'écorce, ils en firent vn de glace en ayant trouué vne assez grande sur les bords, ils la font flotter, & s'estans mis dessus, ils estendent vne grade couverture, dont ils saissrent les deux extremitez, d'en basauecleurs pieds, éleuant le reste en l'air auec leurs espées, afin de receuoir vn vent fauorable qui les fit passer ce grand fleuve, a la voile, fur vn pontou sur vn batteau de glace. Ce jeu est vn jeu de hazard, si quelqu'vn y gaigne,

d'autres y perdent.

Voicy vne simplicité bien agreable à nostre Seigneur, deux Sauuages se trouuans en danger, dont l'vn estoic Chrestien & Fautre Catechumene, celuy-cy craignant plus pour soname que pour son corps, dità son camarade, que feray-ie sie meurs, moy quine suis pas Chrestien i ne pourrois, tu pas bien me baptiser? si tune le fais, iesuis perdu pourvn iamais rie ne sçay pas bien, repart son camarade, comme il faut faire, car l'estois bien malade quand on me baptisa, ie me souviens neantmoins qu'on fit le signe de la Croix surma teste, & qu'on me dit que mes pechés estoient esfacés, & que ien'irois poinc au feu, si iene me salissois derechef, he bien, dit le Catéchumene, fais moy la melme chose, car ie t'asseure que ie croytout ce qu'on nousa enseigné, i'en suis content, répond le Chrestien, &

e bigarpsque agran-& n'aiat écorce, at trouds, ils la effus, ils re, dont ez, d'en bas

utre:

tour

enant

re, en

tre du

en vn

aiuger

que ce

146 Relation de la Nouvelle France, là dessus il fair mettre son proselite à genoux, puis c'addressant à Dieu il luy dit, roy quias tout fait, empesche cét homme d'aller en Enfer, cela ne seroit pas bien qu'il y allast, efface tous ses pechez, & le destourne du mauuais chemin : il fit en suitte le signe de la Croixfurluy, & voila vn Baptesme à la Sauuage. Dieu peut donner à ces bonnes gens vn acte d'vn vray amour, en consideration de leur foy & de leur simplicité, ce qui n'empesche pas qu'on ne leur confere par apres le veritable Sacrement. On dira qu'il seroit bien à propos, que quelques-vns d'entre eux, fussent bien instruits sur la forme du Baptesme: cela est ainsi, en effet, & nous n'y manquons pas: mais on n'ose pas confier ces grands Mysteres à routes fortes de personnes, plusieurs s'en feruiroient fans discretion.

Voicy vne réponse prudente pour vn Sauuage, ceux de Tadoussacs estans liés auec ceux de Kebec, vindrent saluer Mosseur nostre Gouverneur, pour découurir quelles estoient ses pensées, touchant les prisonniers Hiroquois, qui s'estoient vénusietter entre nos mains, en l'année 1648.

ilsapprehendoient que nous ne fissions la paix independamment d'eux:ilsalleguoient milleraisons, pour monstrer la perfidie de ces peuples, & pour nous engager à continuer la guerre. Monsearle Gouverneur leur fit dire, qu'il s'estonnoir, comme ils vouloient entrer dans la conoissance de ses pensées, eux qui semblojent cacher leurs desseins, on voit, adioustail, arriver tous les iours nombre de Sauuages étrangers, qui de vous autres les a mandés sans m'en rien communiquer? qui les doit commander? vn Capitaine répondit fortaddre. tement, ceux que vous voyez sont des enfans sans peres, & sans parens, sans chefs, & sans conduite, leurs Capitaines qui leur servoient de Peres estans morts l'an passé, ces pauures orphelins se sont venus retirer vers leurs Alliez. Allons (ce sope-ils dit les vus aux autres) allons voir nos Amis, on nousapprend qu'ils ont la guerre, allons gouster de la chair de leurs ennemis: au resteils sont sous vostre c oduite; ils auanceront ou reculeront selon vos ordres. Cette repartie fort prompte, fut prue pour vne deffaite pleine d'esprit : caron

lite à illuy

ne cét feroit

us ses

iuvais de la

neàla

bon -

ur, en

ur fim-

qu'on

titable

bien à

re eux,

me du

ffer, &

n n'ose

sarou-

irs s'en

e pour

s'estans

rent sa-

ur, pour

renices,

uois, qui

smains,

148 Relation de la Nouvelle France, squoit bien que ces étrangers auoient esté mandez.

Voicy vn autre petit trait facecieux, vn François desireux d'apprendre quelque chose de la langue Algonquine, pressoit fort vn Sauuage de l'instruire. celuy-cy le faisoit auec beaucoup d'affection, mais comme ils ne s'entendoient pas bien l'vn l'autre, & que le François rompoit la teste au Sauuage, luy disant souvent Ka kinistivivsiry, iene t'entends pas, le Sauuage se voulant deliurer de cette importunité, luy dit d'vne voix forte, tu n'as garde de m'entendre, tuas des oreilles Françoifes, & i'ay vne lague Saunage, le moyen que tu m'entende? couppe tes oreilles, & prends celles de quelque Sauuage,& alors tu m'entendras fort bien.

Ie ne veux pas oublier vue gentille defaitte, accopagnée d'une rodemontade, faite par un polition, dans le combat entre les Hurons & les Hiroquois, un Huron desia âgé, épouuanté à la veue des feux, & au bruit des armes, s'enfuit si auant dans les bois, qu'il su un long-temps sans paroistre: les victorieux ne l'ayans point trouvé entre les

ent eux, ueline, uire: d'afnenpue le nuage, viire, e vouté, luy irde de rançoimoyen ireilles, uage,&

gentille
demonsle comroquois,
inté à la
es armes,
qu'il fut
les victoentre les

morts, & le voyant de retour, luy donnerent en riant quelque soubriquet, luy voulant éluder leur gausserie, leur dit, mes neueux, vous n'auez pas subjet de vous rire, & de vous gausser de moy, si bien de vostre lascheré: si vous auiez autant de courage à poursuiure l'ennemy, comme en a eu vostre oncle, vous auriez plus de prisonniers que vous n'auez pas. l'ay couru siloin, & sifort, qu'enfin ceux que ie poursuivois m'ayans lassé, ie me suis perdu, & fouruoyé dans les bois, c'est pourquoy l'ay tant tardé apres les autres. Les Sauuages se payeren : de cette raison, non pas qu'ils ne vissent bien, que c'estoit vne fausse monnoye: mais ilsne sçauent quasi que c'est, de couurir de honre, & de confusion le visage d'vn pauure homme, iamais ils ne se poursuivent l'espée dans les reins, pour se confondre de parole, & pour semettre à non plus.

Ie placeray en ce lieu vne action, qui doit estre mise entre les amitiez memorables de l'antiquité. Vn ieune Hiroquois âgé de 19. à vingtans, s'estant sau-ué dans la désaite de ces gens dont nous

K iij

150 Relation de la Nouvelle France, auons parle cy-deuant, mais en sorte qu'il estoit entierement hors de tout danger, voyant que son frereaisné, auquel il auoir donné parole qu'il ne l'abandonneroit iamais, ne paroissoit point, il s'en retourne froidement sur ses pas, & se dourant bien que son frere estoit pris, il le vient chercher entre les mains de ses ennemis: Il aborde les trois Rivieres, il passe devant plusieurs François qui ne luy disent aucun mot, ne le distinguans pas des Hurons: il more sur vn perittertre, sur lequel le fort est bafty, & seva froidement asseoir au pied d'vne croix, plantée à la porte du fort. Vn Huron l'ayant apperceu ne fit pas comme les François, il le reconnut, & s'en saisst aussi-tost le dépouillant & le garrottant, & le faisant monter auec son frere sur vn échaffaut ou estoient rous les captifs. Ce pauure garçon interrogé pour quoy il le venoit ietter das les feux, dans les marmitres, & dans les estomachs des Hurons ses ennemis, répondit qu'il vouloit courir la mesme fortune que son frere,&qu'il auoit plus d'amour pour luy, que de crainte des tourmens, qu'il n'auroit peu souffrir en

rte

u-

1'2-

Toit

ran-

ne le

e fur

Aba-

pied

ufort.

fit pas

ut,&

t& le

rauec

toient

on in-

terdas

ansles

his, ré-

nelme

it plus

re des

ffrir en

son païs, le reproche de l'auoir laschement abandonné. Cette amitié n'est pas commune.

Il faut remarquer, icy en passant la pieté des Hurons Chrestiens. Quand ils aborderet les trois Rivieres, & qu'ils vinrent à passer de uant cette croix posée à l'entrée du fort, ils commanderent à leurs prisoniers de flechir aucc eux le genouil deuant cét arbre sacré, youlat qu'ils reconussent par cétabaissemet, la grandeur de celuy qui les a racheptez sur ce bois, &qu'ils luy fissent amande honorable, pour auoir abbatu celle qui estoit plantée proche de Richelieu.

Ce que les Poëtes ont seint du rapt de Ganimedes, est sondé sur la hardiesse des Aigles, il n'y a pas long-temps, que l'vn de ces grands oiseaux, vint sondé e sur vn ieune garçon âgé de neus ans, il posa vne de ses pates sur son espaule, & de l'autre il le prit auec ses serres par l'oreille opposée, ce pauure enfant se mit à crier, & son petit frere âgé de trois ans, tenant vn baston en main, taschoit de frapper l'Aigle: mais il ne bransla point. Cola peut estre l'empescha de porter son bec sur les yeux & sur le vi-

K iiij

152 Relation de la Nouvelle France, sage de cet enfant, & donna loisir a fon perede venirau secours, cétoiseau entendant vn bruit de voix humaines, parut vn petit estonné, mais il ne quitta pas sa prise : il falut que le pere, qui estoir accouru, luy cassast la cuisse, & comme de bonne fortune il tenoit en main vne faucille, à mesme temps que cet Aigle se sentant blessé se voulut éleuer, à mesme temps on luy coupa la teste. Les Sauuages disent qu'assez souuent des Aigles se sont iettés sur des hommes, qu'ils enleuent quelquefois des Castors, & des Eturgeons plus pesans que des moutons: celane mesemble pas beaucoup probable; quelquesvns disent que ce sont des Griffons, & qu'on en a veu en ces contrées, ie m'en rapporte.

Ie ne sçay si i'ay autre sois remarqué, qu'vn François ayant tiré vn coup d'arquebuse sur vne gruë, & luy ayant cassé vne aile, cét oiseau courut droit à luy auec ses grandes iambes, portant son bec come vne demie lance, vers sa face, mais auec vne telle impetuosité, qu'il couint au chasseur de quitter le champ de bataille à son ennemy, qu'il vainquit

enfin par finesse:car s'estant caché dans le bois, & recharge son arquebuse, il l'empescha non seulement de voler, mais encore de courir.

sa gueulle serrant de plus en plus, sans

iamais demordre:enfin il luv fallut cou-

per la teste pour apaiser sa colere.

Dieua donné de la colere à tous les qui animaux pour repousser ce qui leur est , 82 contraire: il n'est pas iusques aux torit en tuës qui ne tirent vengeance de leurs que ennemis: il y en a icy de plusieurs sortes, oulut les vnes ont vne grosse & forte escaille, ipa la les autres l'ont plus mince & prus deliz soucate: celles-cy, quin'ont pas tant d'arr des mes deffensiues, sont plus hardies. Vn uefois François en ayant pris vne assez granus pede, qu'il pensoirassommée, l'ate femtacha auec vne corde par la queuë la lquesiettant derriere son dos, cer animal ons,& qui a la vie assez dure, reuenant de l'ene m'en dormissemet que les coups qu'on auoit deschargez sur sa teste, luy auoit causé, arqué, empoigneauec sa petite gueule son enup d'arnemy par le dos, mais si viuement, qu'il nt cassé luy fit crier les hauts cris, il lâche la coroit à luy de pour faire tomber la tortuë, point ant son de nouvelle, elle demeure penduë par sa face,

son.

¢n.

pa-

itta

té, qu'il

champ

vainquit

154 Relation de la Nouvelle France,

Terminons ce Chapitre par vne action, d'autant plus remarquable, qu'elle est toute nouvelle en ces contrées, les vaisseaux apportent tant de boissons, & si brussantes, pour vendre à la dérobée aux Sauuages, que le desordre estoit entierement lamentable. Monsieur d'Aillebouts nostre nouveau Gouverneur, y voulant aporter remede, sit venir les Capitaines des Sauuages, & leur demanda leurs pensees sur ce subiet, c'est vn acte de prudence, de gouverner les peuples, par ceux-là mesmes qui sont de leur nation : ces bons Neophites répondirent, qu'il y auoit long-temps qu'ils souhaittoient, que l'yurongnerie qui passe la mer dans nos vaisseaux, n'abordast point leurs cabanes: mais qu'ils ne pouuoient obtenir de leurs gens, qu'ils declarassent ceux qui leur vendoiet ces boissons à la sourdine. Il faut dont, repart Monsieur le Gouverneur, qu'ils subissent les loix, qu'on portera contre leurs excés: s'y estantaccordé, on sit battre le tambour au sortir de la grande Messe, en la Residence de Saint Ioseph: tous les Sanuagesprestent l'oreille, les François qui

st

94

ne

for

au

au

ch

ne e , . onde dre deble. ieau meuuasfur e, de mefbons auoit , que snas cabarenir ceux soureur le loix, s: s'y bour Resianuaisqui

estoient là s'assemblent, vn Truchement tenant en main l'ordonnance la leutaux François, puis la presenta à vn Capitaine Sauuage, luy interpretant ce qu'elle vouloit dire, afin qu'il la publiast à ses gens, elle portoit vne deffence de la part de Monsieur le Gouverneur, & de la part des Capitaines des Sauuages, de vendre ou d'achepter de ces boissons, & notamment d'en prendreauecexcés, sur peine des punitions portées dans l'ordonnance; & vn commandement à tous ceux qui auroient quitté ou qui ne voudroient pointembrasser la Foy, de sortir de cette Residence, où Monsieur nostre Gouverneur & les Capitaines des Sauuages ne vouloient souffrir aucun Apostat, les Sauuages depuis le commencement du monde, iusques à la venue des François en leur païs, n'ont iamais sceu que c'estoit de deffendre si solemnellement quelque chose à leurs gens, sous aucune peine pour petite qu'elle soit; ce sont peuples libres, qui se croyent tous aussi grands seigneurs les vns que les autres, & qui ne dependent de leurs chefs, qu'autant qu'il leur plaist. Ce.

156 Relation de la Nounelle France, pendant le Capitaine harangua fortement, & pour autant qu'il connoissoit bien, que les Sauuages ne reconnoistroient pas bien les desfences faites par vn François, il repeta plusieurs fois ces paroles; ce n'est pas seulement le Capitaine des François qui vous parle, ce sont tels & tels Capitaines, dont il prononça les noms, c'est moy auec eux qui vous assure que si que squ'vn tombe dans les faures deffenduës, nous l'abandonnerons aux loix, & aux façons de faire des François. Voila le plus bel acte public de iurisdiction, qu'on aic exercé parmy les Sauuages, depuis que je suis en ce nouveau Monde. Il est bon de les reduire petit à petit sous les ordres de ceux que Dieu a choisis pour commander; car encor que la liberté soit la premiere de toutes les douceurs de la vie humaine, neantmoins comme elle peut degenerer en la liberté, ou plustost en la dissolution d'Asnes Sauuages, il la faut regler, & la soumettre aux loix emanées de la loy eternelle.

Pour le commandement qui estoit fait aux Apostats de sortir de la Residence de saint Ioseph, Paul Iesouchat, orteisoit nnoifaites rs fois ent le parle, dont il ec eux tombe l'abanons de lus bel on ait ouisque citbon sles orsis pour liberte **Quceurs** comme erté, ou nes Sauumettre rnelle. ui estoit e la Resiesouchas,

nommé vulgairement le Borgne de l'Isle, se trouuz vn petit estonné; car comme il ne faisoit pas profession du Christianisme, il voyoit bien que cela s'adressoit & à luy, & à quelques autres. Noel Negabamat, l'yn de nos braues Capitaines Chrestiens, le voyant tout pensif, luy dit, il y a rant d'années queie te presse de te rendre à Dieu, & d'embrasser fortement la priere, & tu n'as iamais donné de parole assurée, parle maintenant: car ie te declare en bonne compagnie, que ie ne veux personne aupres de moy quine croye fortement en Dieu. Ie traite comme i'ay autrefois desiré qu'on me traitast, Le Perele Icune m'instruisant, m'éprouua vnassez long-temps, ie luy en sçauois bon gré, mais enfin, comme ie pris resolution d'embrasser veritablement la Foy, ie luy'dy, mon Pere, ie n'ay point deux langues, mon cœur & ma bouche parlet vn mesme langage,ie t'asseure que c'est tout de bon que ie croy en celuy qui a tout fait, ie ne sçay pas le futuramais si iamais ie me démens de cette parole, chasse-moy bien loin d'icy. Voilace que ie demanday au Pe-

158 Relat. de la Nou. Fr. en l'an. 1648. re, & c'est cela mesme qu'on te veut donner, ouure ta bouche, & laisse sortir nettement ce qui est caché dans ron cœur, ce pauure homme, quia fi fouuent tonné dans les affemblées de ses Gens, répondit, qu'il n'auoit point de parole que ses gens ne fussent retournez de la guerre; mais on luy fit bien entendre, que s'il perdoit la parole, qu'il devoit trouver fespieds; on dit le mesme à vn autre qui auoit deux semmes, qui en quita vne bien-tost apres. Bref, ils ont donné tous deux quelque esperance de leurs Conuersion: ie prie nostre Seigneur qu'il leur auure les yeux. La superbe, qui est le plus grand vice de l'esprit, & la luxure, qui est le plus vsllain pechédela chair, sont deux obstacles à la Foy, & à la vraye peni-

FIN.

veut ston loule ses intde courbien role, adit le k fema apres. melque ie prie ure les sgrand
i est le
nt deux
e peni-



# RELATION

DE CE QVI S'EST PASSE'
DANS LE PAYS

DES HVRONS,

Pays de la Nouvelle France, és années 1647. & 1648.

inf



# RELATION DECEQUISEST

PASSE' EN LA MISSION DES PERÈS DE LA COMPAGNIE de les vs aux Hurons pays de la Nouvelle France, és années 1647: & 1648.

AV R. P. ESTIEN NE CHARLET Provincial de la Compagnie de l'ESVS en la Province de France.

Par le P. PAVI RAGVENEAV de la mesme Compagnie, Superieur de la Mission des Hurons.

Men Ren . ad Perc



ON R. PERE,

Si nos lettres ont le bon-heur d'arriver insqu'en France, & siceux qui les portent A a in

Relation de la Nouvelle France, peuvent éuiter le rencontre des Hiroquois, qui sont des voleurs plus cruels que tous les Pirates de la mer, l'espere que V.R. aura de la consolation en lisant cette Relation: car elle y verra comment Dieu nous va protegeant au milieu des mal-heurs qui nous enuironnent de toutesparts, & comment cette Eglise naissante dans cette barbarie, va croissant & en nombre & en sainteté, plus que iamais nous n'eussions ofé l'esperer. Si Dieu se plaist à verser sur ces peuples les benedictions du Ciel, à mosure que les miseres nous pourront accueillir, nous le prions de tout nostre cœur qu'il continue à nous affliger de la sorte, puisque ce nous doit estre assez qu'il en tire sa gloire, & le salut des ames, qui est l'vnique bien qui nous amene en ces pays. Nous demandons pour cet effet l'assistance de ses SS. SS. & prieres,

Mon Reuerend Pere,

Des Hurons ce :

Vostre tres humble & tresobeissant serviteur en N.S. PAVL RAGVENEAV- te

ab

qui

Situation du pays des Hurons, de leurs alliez, & de leurs ennemis.

#### CHAPITRE I.

Vox que dans nos Relations precedentes nous ayons pû donner quelques lumieres touchant la situation d'vne partie de ces pays: toutesois i'ay creu qu'il seroit expedient d'en proposer icy brieuement vne veuë plus distincte & plus generale, tant à cause que le temps nous en a donné des notions bien plus asseurées, qu'à raison que nous deuons parler dans les suiuans Chapitres, de diuerses choses qui supposent ces connoissances.

Le pays des Hurons est entre le quarante-quatre & le quarante-cinquième degré de Latitude, & de Longitude, demio heure plus à l'Occident que Quebec.

Du costé de l'Occident d'Esté vient aboutir vn Lac, dont le tour est quasi de quatre cens lieues, que nous nommons la Mer douce, qui a quelque slux & reslux, & quidans son extremité plus éloi-

Aa iij

naifint &
amais
ieu se
enediniferes
prions
à nous
us doit
& le saien qui
de ses

irouels

octe

fant nent

tou-

e & trest t en N. S. ENEAV- gnée de nous, a communication auec deux autres Lacs; encore plus grands, dont nous parlerons dans le Chapitre dixiéme. Cette Mer douce a quatité d'Isles, & vne entr'autres, qui a de tour pres de soixante lieuës.

Du costé de l'ouest-surouest, c'est à dire quasi à l'Occident, nous auons la nation du Petun, qui n'est éloignée qu'enuiron

douze lienes.

Du costé du Midy, tirant vn peu vers l'Occident, nous regardons la Nation Neutre, dont les bourgs qui sont sur la frontiere en deçà, ne sont éloignez des Hurons, qu'enuiron trente lieuës. Elle a quarante ou cinquanre lieuës d'estenduë.

Au delà de la Nation Neutre, tirant vn peu vers l'Orient, on va à la Nouuelle Suede, où habitent les Andastoëronons, alliez de nos Hurons, & qui parlent comme eux; éloignez de nous en ligne droite, cent cinquante lieues; nous en parlerons au Chapitre huitierne.

De la mesme Nation Neutre tirant presque au Midy, on trouue vn grand Lac, quasi de deux cens lieues de tour, nommé Erié, qui se forme de la descharnds,
difles,
es de

dire ation airon

lation fur la ez des s. Elle l'esten-

rant vn buuelle fonons, t comie droin parle-

> tirant n grand le tour, leschar

ge de la Mer douce, & qui va se precipiter par vne cheute d'eaux d'vne essroyable hauteur, dans un troisième Lac, nommé Ontario, que nous appellons le Lac Saint Louys, dont nous parlerons cyapres.

Ce Lac, nommé Erié, estoit autresois habité en ses costes qui sont vers le Midy, par de certains peuples que nous nommons la Nation du Chat; qui ont esté obligez de se retirer bien auant dans les terres, pour s'éloigner de leurs ennemis,

la Nation du Chat ont quantité de bourgades arrestées, car ils cultiuent la terre & sont demesme langue que nos Hurons.

qui sont plusvers l'Occident. Ces gens de

Partant des Hurons, & marchant vers le Midy, ayant fait trente ou quarante lieuës de chemin, on rencontre le Lac S. Louys, qui a quatre-vingts, ou nonante lieuës de longueur, & en sa mediocre largeur, quinze ou vingt lieuës Sa longueur est quasi de l'Orient à l'Occident, sa largeur du Midy au Septentrion.

C'est ce Lac Saint Louys, qui par sa descharge forme vn bras de la Riuiere Saint Laurent, sçauoir celuy qui est au Midy de l'Isle de Mont-Real, & qui va descendre à Quebec. A a iii

## 8 Relation de la Nouvelle France,

Au delà de ce Lac Saint Louys, vn peu dans les terres, habitent les cinq Nations Hiroquoises, ennemies de nos Hurons, qui dans leur situation, sont quasi paralle-

les à la longueur de ce Lac.

Les plus proches de la Nation Neutre, sont les Sonnontolleronnons, à septante lieues des Hurons, suivant le Sud-Sudest; c'està dire, entre le Midy & l'Orient, plus versle Midy. Plus bas suiuent les Onionenronnons, quasi en droite ligne, à vingtcinq lieuës enuiron des Sonnontoueronnons. Plus bas encore les Onnontaeronnons, à dix ou douze lieuës des Onionenronnons. Les Onneiochronnons, à seprouhuit lieues des Onnontaeronnos. Les Annieronnons, sont éloignée des Onneiochronnons, vingt-cinq ou trente lieuës; ils destournent tant soit peu dans les terres, & sont plus Orientaux aux Hurons. Ce sont eux qui sont les plus voifins de la Nouvelle Hollande, & qui sont aussi les plus proches des Trois Riujeres.

Ce seroit par ce Lac Saint Louys, que nous irions droit à Quebec, en peu de iours, & auec moins de peine, n'y ayant que trois où quatre saults, ou plustost courant d'eau plus rapide à passer iusqu'à

es années 1647. 61648.

Mont-Real, qui n'est distant de l'amboucheure du Lac Saint Louys, qu'enuiron soixante lieues: mais la crainte des ennemis, qui habitent le long de ce Lac, oblige nos Hurons & nous auec eux, do prendre vn grand destour, pour allergagner vn autre bras de la Riuiere Saint Laurent, sçauoir celuy qui estau Nord de Mont-Real, que nous nommons la Riuiere des Prairies. Ce qui allonge nostre voyage quasi de la moitié du chemins nous obligeant en outre à plus de soixante saults, où il faut mettre pied à terre & porter sur ses espaules tout le bagage & les canots, ce qu'on éuiteroit par le droit chemin, sans compter vne grande quantité de courans rapides, où il faut traisner les canots marchant en l'eau, auec grande incommodité & danger.

Du costé du Septentrion des Hurons, il y a diuerses Nations Algonquines, qui ne cultiuent point la terre, & qui ne viuent que de chasse & de pesche, iusqu'à la mer du Nord, laquelle nous iugeons estre éloignée de nous en droite ligne, plus de trois cens lieues. Mais nous n'en auons autre connoissance, comme aussi de ces Nations-ià, sinon par le rapport que nous

ons,

utre, tante adest; t,plus onionvingtieronaeron-Onion-

ons , à
ronnos.
née des
ntrente
eu dans
tux Hu-

lux Hulus voiqui font inieres.

uys, que a peu de a'y ayant plustost criusqu'à en font les Hurons & quelques Algonquins plus proches, qui y vont en traite, pour les Peltries & Castors, qui y sont en abondance,

# De l'estat general de la Mission.

### CHAPITRE IL

I E puis dire que iamais ce pays n'a esté plus auant dans l'affliction, que nous l'y voyons maintenant, & que iamais la Foy n'y a paru auec plus d'auantage. Les Hiroquois ennemis de ces peuples continuent auec eux vne guerre sanglante, qui va exterminant nos bourgades frontieres, & qui fait craindre aux autres vn semblable mal-heur: & Dieu en mesme temps va peuplant d'excellens Chrestiens ces pauures Nations desolées, & se plaist à y establir son saint Nom au milieu de leurs ruines.

Depuis nostre derniere Relation nous auons baptizé pres de treize cens personnes: mais ce qui nous console le plus est de voir la ferueur de ces bons Neophytes, & vn esprit de Foy en eux, qui n'a rien de

ma

la barbarie, & qui nous fait benir les mifericordes de Dieu, qui se vont respandant de jour en jour si richemet jusqu'aux

derniers confins de ce nouveau monde,

L'Esté dernier se passa quasi entier dans les attentes & les alarmes d'une armée ennemie des Hiroquois nos voisins, qui fut la cause que les Hurons ne descendirent point à Quebec, estans demeurez pour desendre leur pays menacé; & craignans a d'autre part vne autre armée des Hiroquois Annieronnons, qui les attendoient au passage, s'ils eussent descendu la Riviere. Ainsi nous ne receusmes l'an passé aucun secours, & non pas mesme aucune lettre de Quebec, ny de France. Mais nonobstant Dieu nous a soustenu, ayant esté luy seul nostre Pere & nostre Pouruoyeur, nostre defense, nostre ioye, nostre consolation, nostre tout; chose aucune ne nous ayant manqué, aussi peu qu'aux Apostres, lors que Nostre Scigneur les enuoya quasi tous nuds à la conqueste des Ames.

Nos Missions ont esté à l'ordinaire; & de plus nous en auons entrepris de nouuelles, non seulement parmy les Hurons, mais aussi parmy les Algonquins; Dieu

re, en

a esté nous nais la

e. Les contite, qui

ronticvn 1cm-

temps ens ces

laist à y de leurs

personplus est ophytes, riende donnant à nos Peres du courage au dessus de leurs forces, vn homme faisant luy seul ce qui cust donné vn employ raison-

nable à plusieurs.

Mais apres tout, Mesis multa, operary vero pauci. Ie veux dire que quoy que nous soyons en vn pays abandonne, où la Pauureté est nostre appennage, & où nous ne viuons que des aumosnes, qui venant de quinze cens lieuës, doiuent passer & la mer, & la rage des Hiroquois auant que nous puissions en jouir; Ce n'est pas toutefois ce secours temporel qui nous presse, ny celuy que nous demandons auec plus d'instance: Ce sont des Missionnaires desquels nous auons grand besoin, cesont là les thresors que nous desirons de la France. L'aduoue que pour venir icy, apres lauoir trauersé l'Ocean, il faut sentir de pres la fumée des cabanes Hiroquoises, & peut-estre y estre brussé à petit seu: mais quoy qui nous puisse arriver, ie sçay bien que le cœur de ceux que Dieu y aura appellé, y trouuera son Paradis, & que leur charité ne pourra pass'esteindre ny dans les eaux, ny dans les flammes.

Nos Hurons sont bien auant dans vn

Coffi

fir gu

baí de liez vne qu'i ifée: On gran

car I Pas c fur le

apro

aussi

pourparler de Paix, auec l'Onnontacronnon (c'est vne descinq nations Hiroquoises, qui cy-deuant a tousiours plus vexé ce pays) & il y a quelque esperance que deux autres des Nations ennemies entreront dans le mesme traité: les ambassades sont reciproques de part & d'autre. Si cette affaire reussit, il ne leur restera plus sur les bras que le Sonnontoueronnon, le plus proche ennemy que nous ayons, & les Hiroquois Annieronnons, plus voisins de Quebec, ausquels on feroit bonne guerre, nos armes n'estant plus diuerries ailleurs.

De plus nos Hurons ontenuoyé vnambassade aux Andactoeronnons, peuples de la Nouvelle Suede, leurs anciens alliez, pour les solliciter à leur moyenner vne Paixentiere, ou à reprendre la guerre qu'ils auoient il n'y a que fort peud'années, auec les Hiroquois Annieronnons. On en espere vn grand secours, & vn grandsoulagement pour ce pays. Mais apres tout, nos esperances sont en Dieu; car la perfidie de ces peuples ne permet pas que nous nous appuyos aucunement sur leurs paroles, & nous fait craindre vn aussi grand mal-heur au milieu de ces

uy n-

arij que ùla où , qui uent uois

n'est 1 qui manit des grand

nous epour cean, caba-

cstre i nous'

cœur. vtrou-

tité ne aux,ny

lans vn

14 Relation de la Nouvelle France, traitez de paix, que dans le plus fort de la guerre.

# De nostre maison de Sainte Marie:

### CHAPITRE III.

A maison de Sainte Marie ayat esté jusqu'à maintenant dans le creur du pays, en a aussi esté moins exposée aux ineursions des ennemis. Ce n'est pas que quelques auanturiers ne soient venus de fois à autre faire quelque mauuais coup, à la veue mesme de nostre habitation: maissi osans pas en approcher qu'en petit nombre & à la desrobée, crainte qu'estans appereurs des bourgades frontieres on ne courut sur eux, nous auons vescu assez en asseurance de ce costé là, & Dieu mercy pas vin de nous n'y a encore esté surpris dans leurs embusches.

Nous semmes quarante-deux François au milieu de toutes ces Nations insideles; dix-huit de nostre Compagnie, le reste de personnes choisses, dont la pluspart ont pris dessein de viure & de mourir auce nous nous assistants de teur trauail

Fodt

m tro y h

rite

Pay

Ho ge a lors auo mill gifte fix &

dre y y pai

auffi i

ės années 1647. 6 1648.

& industrie auec vn courage, vne sidelité & vne sainteté, qui sans doute n'a rien de la terre : aussi n'est-ce que de Dieu seul qu'ils en attendent la recompense, s'estimans trop heureux de respandre & leurs sueurs, & s'il est besoin tout leur sang, pour contribuer ce qu'ils pourront à la conversion des barbares. Ainsi ie puis dire auec verité que c'est vne maison de Dieu & la porte du Ciel; & c'est le sentiment de tous ceux qui y viuent, & qui y trouvent vn Paradis en terre, ou la Paix y habite, la ioye du Saint Esprit, sa charité, & le zele des ames.

Cette maison est yn abord de tout le Pays, où les Chrestiens y trouvert yn Hospital durant leurs maladies, yn resuge au plus sort des alarmes, & yn hospice lors qu'ils nous viennent visiter. Nous y auons compté depuis yn an plus de trois mille personnes, ausque lles on a de né le giste, & quelque sois en quinze iours les six & les sept cens Chrestiens, & d'ordinaite trois repassa chaeun. Sans y comprendre un plus grand nombre qui sans cesse y passent tout le iour, ausquels on sais aussi la charité. En sorte que da la Pays estranger, nous y mourrissons ce sa qui

de

e:

reste urdu aux s que us de coup,

ation:
n petit
estans
res on

u affez u merfurpris

rançois
fidelos;
le reste
sluspart
mourir
crauan

deuroient nous y fournir eux-mesmes les necessirez de la vic.

Il est vray que ce n'est pas dans les delices ny l'abondance de la France. Le bled d'Inde pilé dans vn mortier & boüilly dedans l'eau, assaisonnée de quelque poisson enfumé, qui tient lieu de sel, estant reduit en poudre, nous serrensemble de boire & de manger, & nous apprend que la Nature se contente de peu, nous sournissant Dieu mercy vne santé moins sujette aux maladies, qu'elle ne feroit dans les richesses la varieté des viures de l'Europe.

Il n'y a d'ordinaire que deux ou trois de nos Peres residens en cette maison, tous les autres sont dissipez dans les Missions, qui sont maintenant dix en nombre eles vnes plus arrestées dans les bourgs principaux du Pays; les autres plus etrantes, vn seul Percestant contraint de prendre le soin de dix & do douze bourgades; & quelques vns allans plus loin, les quatrez vingts & les cent lieues, asin que rouces ces Nations soient esclairées en mesme temps des lumières de l'Euangile.

Nous taschons toutofois de nous rassembler tous, deux ou trois sois l'année;

afin

po

tre

de

du

es années 1847. & 1648. 17 afin de rentrer en nous-mesmes, & vaquerà Dieu seul dans le repos de l'Oraifon; & en suite conferer des moyens & lumieres que l'experience & le Saint Esprit va nous donnant de io niour. pour nous faciliter la conuer ces peuples. Apres quoy il fa retourner au trauail, & quitte. ... doucours de la solitude, pour aller chercher

De diuerses defaites de nos Hurons pur leurs ennemic.

Dieu dansle salut desames.

#### CHAPITRE IV.

Es Arendaenronnons qui estoient à Lnos frontieres vers le costé de l'Orient, que nous appellions la Mission de Saint Iean Baptiste; ont receu tant d'eschecs ces dernieres années, qu'ils ont esté contrains de quitter leur Pays, trop exposé à l'ennemy, & se retirer dans les autres Bourgs plus peuplez, qui sonr aussi de meilleure defense. Nous y auons perdu bon nombre de Chrestiens, le Ciel s'enrichissant tousiours dedas nos pertes.

cd illy que

fel, emap-

peu, anté ie ne

é des ois de ,tous

Mons, re:les s prim

cances,

rendre des as

quatrezi: courds

melme

ous rafl'année;

afin

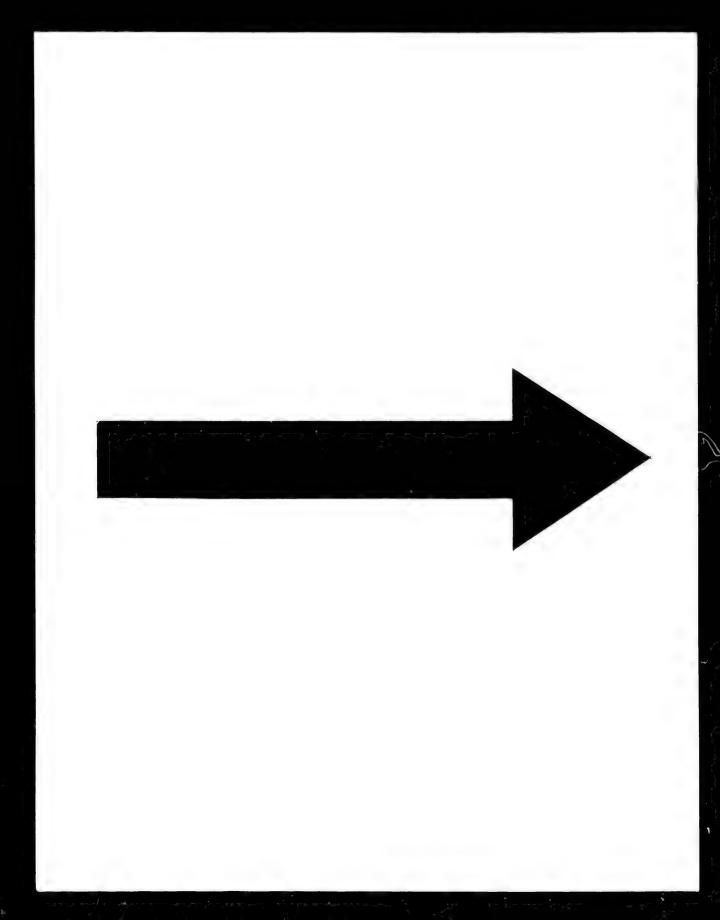



### IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



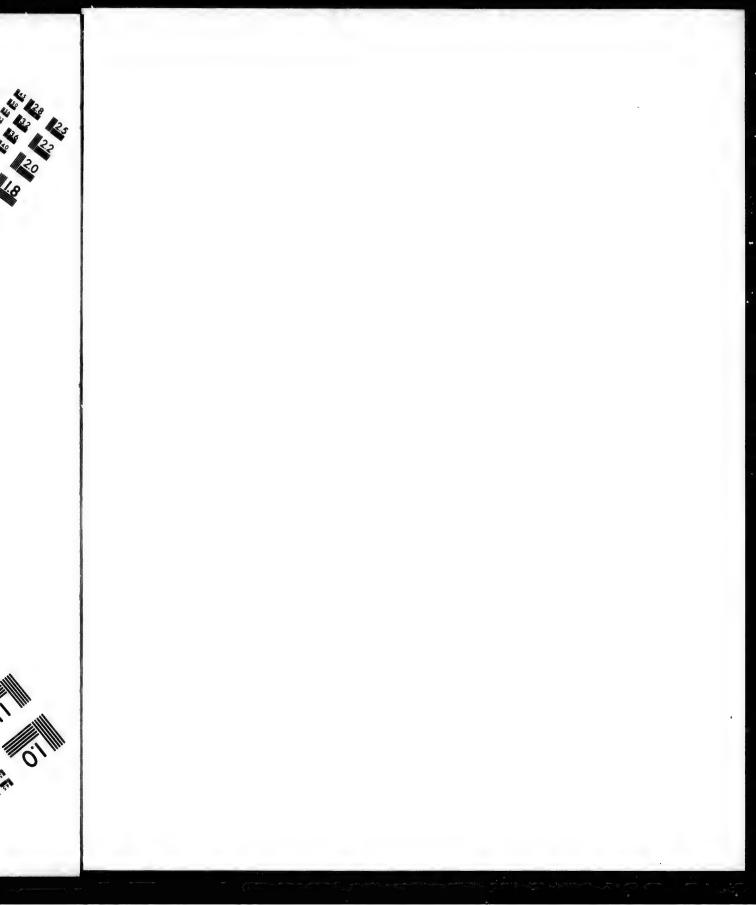

## 18 Relation de la Nouvelle France,

Tout ce pays fut menacé l'Esté dernier d'une armée ennemie, qui en esset venoit sondre sur nous: mais leur dessein ayant esté rompu, pour les raisons dont nous parlerons cy-apres, la pluspart s'estans dissipez une bande de trois cens Sonnontoueronnons allerent se ietter sur le bourg des Aondironnons, où ils en tuerent quantité, & emmenerent tout

tout ce qu'ils purent de captifs.

Ces Aondironnons sont peuples de la Nation Neutre, les plus voisins de nos Hurons, qui n'estans point en guerre auec les Sonnontoueronnons, les auoient receus comme amis dans leur bourg, & leur preparoient à manger dans toutes les cabanes, dans les quelles les Sonnontoueronnons s'estoient diuisez expres, pour y faire plus aisément leur coup; qui en esset leur reussit, ayans plustost ou massacré ou sais ceux qui eussent esté pour rendre du combat, qu'on n'eust pû s'apperceuoir de leur maurais dessein, ayans tous en mesme temps commencé ce massacre.

de

CC

da

que

que

tre

bla

tage

qui

arriu

Que

CHUL

Ce qui poussa le Sonnontoueronnon à cette trahison, fut le ressentiment qu'ils auoient de la mort d'vn de leurs dereffet (Tein lont?

cens ettet ù ils

tout

dela nos icrte oient

g,& esles toüe-

pour ui en

pour

s'apayans emaf-

nnon iment leurs

hommes, qui recournant l'Hyuer precedent de la petite guerre, apres auoir fait quelque meurere aux frontieres de la Nation du Perun, audit esté poursuiuy viuement, & pris par les Hurons aux portes des Aondironnons, auant qu'il fust entré dans aueune cabane, ce qui auoir fait juger qu'il estoit de bonne prise mais nonobstant sa mort a esté vengée de la sorte.

On croyoit qu'en suite de cette desloyauté si indigne, toutela Nation Neutre prendroit la guerre contre les Hiroquois, & en effet de part & d'autre ils se sont tenus sur leurs gardes, & dans la dessiance: mais toutefoisrien ne bransle ce semble de ce costé là, & ils continuent dans leur neutralité. D'aucuns disent que ce ne peutestre pour long-temps, & que le dessein de ceux de la Navion Neutre est de rauoir paisiblement & à l'amiable leurs captifs, puis prendre leur auantage pour venger à leur tour cette perte qu'ils ont receue.

Les derniers mal-heurs qui nous sont arriuez, ont esté sur la sin de cer Hyuer. Quelques-vns du bourg de Saint Ignace, environ trois cens, tant hommes que

femmes, estans cabanez pour la chasse à deux sournées dans les bois, vers le pays ennemy; vue trouppe de Sonnontoue-ronnons vint se ietter sur vue des cabanes, vu peutrop escarrée des autres, lors qu'elle estoit moins de desense, la plus-part estans dissipez çà & là, selon que seur chasse auoit donné. Il yeut sept personnes tuées sur la place, & vingt-quatre tant hommes que semmes emmenez captips, s'ennemy s'estant reriré promptement, crainte d'estre poursuiuy.

Cette cabane estoit quasi toute de Chrestiens, qui s'estoient reunis ensemble, pour y faire mieux leurs prieres matin & soit: & en esset ils y viuoient dans l'innocence, & respandoient par tout bonne odeur du Christianisme. Le reu aura sans doute esté le partage de quelques-vissie prie Dieu que les autres, à qui peut-estre les ennemis auront donné la vie, seur donnent en eschange la Foy & la pieté qui vit dedans seur cœur.

m

Va

DI

ma

mo

da

ch

led

dei

ren

mg

De ceux qui furent tuez sur la place, ie puis dire auec verité qu'il y auoit vne perle de nos Chrestiens. C'estoit vn ieune homme de vingt-quatre ans, nommé Iguace Saonarets, exemplaire à toute la

ieunesse, & irreprochable en ses mœurs, qui estoit d'vn excellent esprit, mais d'vne foy & pieté aussi ferme que i'en aye veu dans ce pays. Il yauoit quelques mois qu'il se disposoit à la mort, disant qu'il en avoit de fortes pensées; & pour cela il venoit d'ordinaire sus iour, dire son. Chapelet en l'Eglise, outre la Messe du matin, & les Prieres du soir, qu'il faisoit extraordinairemet longues. Il estoit heureux à la chasse; ayant tué vn cerf, aussi, rost les deux genux en terre, pour en remcreier Dieu: 1917 pl. ... 1918 V

Estant dans le combat auec l'ennemy, & voyant bien qu'ils n'estoient pas de forces égales, & qu'il pourroit estre emmené captif, il dit à vn sien cousin qu'il voyoit s'enfuit; Mon cousin, va potter les nouvelles à mamere que ie seray brussé; mais dis luy qu'elle ne deplore point ma mort; ie n'auray pour lors autre chose dans l'esprit que le Paradis. Il aupit proche de soy son frere aisné Catechumene, lequel on nous a dit qu'il baptiza: & tous deux furent les premiers qui demeurerent sur la place. Leur mere & toute sa famille a embrassé la Foy depuis cette mort, & nous yoyons à l'œil que ce ieune

cmmadans e ted quelres, à onné a Foy

ys.

ic-

oa-

ors uf-

cur

on-

atre

ap-

otc-

de

place, riz vnc nieuomme oute la

22 Relation de la Nouvelle France, Chrestien les a laissez heritiers de sa picté!

Ce ieune homme estoit si innocent, qu'estant qu'estion de le marier, & ses parens luy parlans d'vn party qui leur sembloit auantageux, le n'ose, leur dit-il, énuisager aucune fille, & ainsi ie ne la connois pas si'ay crainte d'offenser Dieu & de me voir engagé dans le mal, par vne œillade, qui porteroit mon cœur, plus loin que n'auroit esté mon dessein & le vostre.

Vn iour, deux de nos Peresestans en voyage auec luy, dans des neiges hautes de quatre pieds, par vn froid & vn vent excessif; Vn des Peres n'en pouuant plus, le pria de le descharger, & voyant qu'il trembloit de froid, estant fort mal vestu, luy presenta dequoy se countir: Ce ieune Chrestien luy respondit que volontiers il prendroit non seulement sa charge, mais aussi celle de l'autre Pere; & enesseril se chargea de ces deux fardeaux tres-pelans, ne voulant pas se couurir danantage, difant qu'il eust esté trop à son aise estant si bien vestu, qu'il auoir dessa offere à Noftre Seigneur tout ce froid qu'il alloitendurant, & les fatigues de ce chemin fal-

uy

cl Vic ne qu

211

ill de cen eft: cnt

qua qu diu fur

An du

cheux, pour se disposer à la Communion du lendemain, & qu'il se consoloit dans. la pense qu'vn iour dedans le Ciel il beniroit Dieu d'auoir paty si peu de chose pour fon amour. So arged to the state of

ť,

11

il.

la

cu

nc

us

le

cn

ene

us.

u'il

tu.

inc

is il

nais

110

ins.

di-

it si

NO-

en-

faf-

Quelque temps auant sa mort, ayant esté choisi pour porter la Croix, en vn enterrement public, La ceremonie estant acheuée vn de nos Peres luy demanda s'il n'auoit pas esté honteux de se voir suiuy & regardé de tant d'infideles ? Nenny, dist-il, ie pensois que ce que ie faisois estoit glorieux deuant Dieu, & que les vices & les débauches de tant de personnes qui estoient autour de moy, estoit ce que Dieu haissoit, & ce dont on deuoit auoir honte.

Cette perte fur suiuie d'vne plus grande fort peu de jours apres. Plus de trois. cens du mesme bourg de Saint Ignace. estans recournez au mesme lieu, tat pour enterrer leurs morts, que pour enleuer quantité de chair de vaches saunages qu'ils auoient tué; sur leur retour, s'estans diuisez, çà & là & sans ordre, ils furent furpris par vne centaine d'Hiroquois Annieronnons, à quatre ou cinq lieues du bourg: & environ quarante de nos

Bb iiij

gens y demeurerent ou furent pris captifs; Ce qui depuis a obligé ceux de cobourg de Saint Ignace à s'approcher de nous, & se mettre plus à l'abry qu'ils n'estoient des incursions de l'ennemy.

De la Providence de Dies sur quelques Chrestiens pris ou tuez par les ennemis.

## CHAPITRE V.

Syndaire par vn Huron, de long-temps captif parmy eux, surprirent dans vne Isle escartée, vne cabane de Chrestiens qui estoient à la pesche sils en tuerent quatre ou cinq sur la place, & emmenerent sept captifs. Quelqu'vn sauné de la messée courut en porter les nouvelles au bourg' voisin. Le Missionaire qui y estoit accouru en haste vers le lieu du massacre, se doutant qu'il y auroit quelque ame à gagner pour le Ciel. Ayant fait deux lieues de chemin, & ne pouvant passer plus outre, arrivé qu'il estoit sur les riva-

d q el vi

Pe fai

fill ne

trai (an

fon que n'eu

re pe

Hole La moit capti ueme

qu'il hors tifs, f es années 1647. Co 1648. . 29

ges du grand Lac ; il entend vne voix d'infideles, qui l'appellent pours'embarquer Haste toy, dirent-ils au Pere, peutestre que cu en trouveras quelqu'vn en vie qui n'est pas encore baptizé. En effet! les Prouidences de Dieu sont adorables pour ses eslus: Ceux qui au oient receu le faint Baptelme, & qui s'estoient venus confesser auant que de partir, se trouucrent roides morts fur la place : vne seule fille de dix-huit ans; bonne Carechumene, restoit encore en vie dans vn corps transpepté de coupsonageante dans son: sangs & la peau de la reste arrachée del son crane, qui est la despouille ordinaire! que les ennemis emportent, Le Pere n'eut de temps que ce qui effoit necestaire pour la baptizer; comme si ceste ame dans un corps demy-mort, n'eut attendu que cerre grace du Baptesme pour s'en-Holeram Cielson i magis e steap anom

3183

nps

IÑc

qui

ua-

COL

la

s au

toit

cre,

CUX

La Prouidence de Dicu ne fur pas moins aimable fur ceux qu'on emmenois captifs: car l'ennemy fut poursuivy fiviuement, qu'on luy couppa chemin, lors qu'il avoir desia gagné huit oudix lieues hors le pays. On reconura tous les captifs, fans que pas vn cult reces encore

26 Relation de la Nouvelle France, aucun coup, ny que mesme on leur eust arraché les ongles, ce qui toutefois est la premiere des caresses qu'on fait aux prisonniers de guerre. Le chef des ennemis fur pris, & vn autre auec luy, le reste se mit en fuite, n'ayans pas le loisir de descharger vn feul coup de hache, pour afsommer les captifs qu'ils menoient. Vne bonneChrestienne, nomée Marthe Andionta, qu'on emmenoit captiue auec son mary, & deuxde ses enfans, attribue cette deliutace au secours de la Vierge, qu'elle inuoquoir durant tout le chemin, difant fon chapelet, qu'vn ennemy luyatracha, luy defendant de faire ses prieres Mais il ne séauoit pas que le cœur parloit bien plus haut que la langue; il fut le premier pris, & elle fur la premiere deliurée.

Vn Chrestien estant tombé entre les mains des ennemis, sut traité si cruellement que la pluspart luy portoient compassion: son recours estoit tout à Dieu, auquelis s'escrioit dans le plus sort de ses tourmens; Mon Dieusoyez beny de mauoit appellé à la Foys que mon corps soit brisé de boups, ces cruautez niront pas plus loin que ma vie, vous menserez mitoricorde, & ie croy fermement que mon

de de luy uco tour men difoi

qui v & ce Vn ze à q tiue à enten

iene

la peu cond ceper

es années 1647. 6 1648. 27 ame sera bien-tost auec vous dans le Ciel. Puis s'addressent à vn infidele, qui estoit dans les tourmens auec luy: Mon camarade, luy disoit-il, ie te porte plus de compassion qu'à moy-mesme, car apres ces miseres ie crains pour toy vn mal-heur eternel, d'vn feu moins pitoyable que ne sont ceux qui nous tourmentent: situ veux que ie te baptize, & si de tout ton cœur tu prie Dieu qu'il ait pitié de toy apres la mort, il te fera mifericorde. Les ennemis entendansces discours luy coupperent la main, le separerent d'aucc fon compagnon, & redoublerent fes tourmens: mais ils ne purent tirer de luy autre parole, finon d'vn courage vrayment Chrestien, Vos tourmens cesseront, disoit-il, & finiront auec ma vie apres cela ie ne suis plus vôtre captifii adotevn Dieu qui vn iour me rendra cere main coupée, & ce corps tout brisé de vos cruautez. Vne ieune fille Chrestiegne de quatorze à quinze ans, auoit esté emmenée captiue à Sonnontouan: y estantarriuée, elle entendit qu'on parloit de la faire mourir: la peur luy donna du courage, & Dieu

conduisit son innocence pour la tirer de ce peril. Elle trouve moyen de s'eschap-

C

n-

an

tto

Ha

ant

ha.

is il

pien

mier

e les

elle-

om-

Dieu,

e les

m'a-

sfoit

E pas

mon

28 Relation de la Nouvelle France, per, se iette dans des brossailles à quatre ou cinq cens pas du bourg; tout le monde est campagne & nuit & iour pour la chercher, on approche du lieu où elle est, & souvent elle fut sur le point de se descouurir elle-mesme, se croyant apperceue, lors que Dien qui vouloit la sau uer conduisoir autre part les pas de ceux qui venoient droit à elle, luy donnant assez de cœur pour demeurer ainsi cachée trois iours entiers sans boire ny manger. La troisième nuit elle sort en tremblant du lieu de son azyle, & prend sa route vers la Nation Neutro, ne scachant bonnement où elle alloit. Apres trois iournées de chemin, ayant passé vne riuiere à guay, elle fait rencontre de quatre hommes qui luy demandent où elle va; Elle leur racontesa fortune, & leur dit qu'elle s'eschappe de la mort: Deux deces hommes estoienn ennemis, qui parlent de la remener dans la captiuité, c'est à dire à vne more cerraine Les deux autres estoient gens de la Nation Neutre, qui ayans pitié de certe petite innocente, prirent sa cause en main, disans qu'estant passée au deçà de cetteriuiere, elle estoit sur leurs terres, dans un pays de paix, & non plus

1 2 2

ch So

ree

ny tou nir peri

cœu qu'e hum plus

les m

> oient ns pient sa sée au leurs n plus

a re-

à vnc

dans le pouuoir desennemis. Dieu sçait auec combien de confiance elle se recommandoit à luy. Enfin les deux hommes de la Nation Neutre, l'emporterent au dessius des deux ennemis. Il y auoit plus de sixiours qu'ellen'auoit mangé, & toutefois elle ne sentoit ny faim, ny lassitude. Ils luy donnerent dequoy rompre son ieusne, assez pour atteindre les bourgs de la Nation Neutre, où estant en lieu d'asseurance elle continua son chemin', & arriua icy le iour de Pasques. Son pere bon Chrestien, nommé Antoine Otiatonnety, & ses autres parens la receurent des mains de Dieu, comme vn enfant relulcité.

Nous ne desirons pas ny les souffrances, ny les mal heurs à nos Chrestiens; mais toutesois ie ne puis m'empescher de benir Dieu dans ceux qui leut arriuent, l'experience m'ayant fait reconnoistre que iamais leur Foy n'est plus viue, ny leur cœur iamais plus à Dieu, qu'au temps qu'enuisageant les choses d'vn œil trop humain, nous auons plus de crainte & plus de compassion pour eux. Ie n'en ay veu aucun de ceux qui sont tombez entre les mains de l'ennemy, & sesont saucez

par apres, qui ne m'ayent auoué que dans le plus fort de leur mal ils n'y eussent esprouué vn courage plus Chrestien, vne consolation plus douce, & vn recours à Dieu plus entier, qu'ils n'auoient ressent y toute leur viè passée, & que mesme ils n'en ressentient apres leur deliurance. Ainsi nous ne sçauons que desirer à nos Chrestiens & à nous-mesmes, & quelques grandes pertes que puisse receuoir cette Eglise, nous en benirons Dieu, voyans à l'œil qu'il en tire sa gloire plus auantageusement que nous n'eussions osé l'esperer par aucune autre voye.

Au milieu de l'Esté, dans le plus sort de la terreur d'vne armée ennemie, qu'on disoit n'estre qu'à demie lieuë du bourg de S. Ioseph, les semmes ne songeoient qu'à la suite, les hommes à soustenir l'assaut, l'estroy & l'espouvante estoit par tout. Au milieu de toutes ces alarmes, les Chrestiens, les Catechumenes, & mesme plusieurs insideles accoururent à l'Eglise, les vns pour receuoir l'absolution, les autres pour presser leur Baptesme, tous eraignans plus l'Enser qu'ils ne craignoient la mort. Le Pere ne sçauoit pas ausquels entendre, car voulant satisfaire aux vns,

P & ill man per rem est que mer

instr

Ie men d'vn te fei teme qui e elle fi losep mena quatre pourq

innoce

les autres le pressoient & luy crioient misericorde. C'estoit vn combat de la Foy, qui viuant dans leur cœur, leur donnoit vn legitime droit à ce qu'ils desproient : ainsi le Pere se vid heureusement contraint de leur accorder leurs demandes. Plusieurs estoient armez de pieden cap, & receurent ainsi le Baptesme. Apres tout il se trouua que c'estoit vne fausse alarme. maisla Foy & les saintes promesses de ces personnes baptizées à la haste, se trouuerent toutefois veritables. Le Saint Esprit est vn bon maistre, & quand il appelle quelqu'vn à soy, il supplée abondamment tout ce qui peut manquer à nos instructions.

**c.** 

05

1-

oit

u,

us

ons

on

urg

ent

l'af-

par

les

(mc

life

sau-

crai-

icrit

VIAS,

Ie ne puis pas obmettre icy vn sentiment de pieté vrayment Chrestienne, d'vnemere pour son enfant vnique. Cette femme s'estoit refugiée dans le departement de nostre habitation de Ste Marie, qui est destiné aux sauuages Chrestiens: elle se vid obligée de retourner à Saint Iosephauplus fort des alarmes; elle emmena auec foy son fils, aagé seulement de quatreans. Vn de nos Peres luy demanda pourquoy elle n'auoit pas laissé ce petit innocent en nostre maison pen va lieu

d'asseurance. Helas respondit elle, i'aimme mieux le voirtuer dedans mon sein, & mourir auec moy, que de le laisser suruiure apres ma mort : Mes parens qui sont insideles corromproient bien-tost son innocence, & perdroient son ame en luy faisant perdre la Foy, & ie serois la mere d'un damné. Ie prefere le salut de son ame à la vie de son corps, ie demande pour nous deux le Ciel, & non pas une longue vie.

Des Baptesmes de quelques Hiroquois pris en guerre par les Hurons.

re

Vo

de

Pti

tre

qu

VOI

CAD

DOL

Pou

tem

tro

### CHAPITRE VI.

L tousiours tout d'vn costé; si nos Hurons ont fait des pertes, ils ont aussi eu
leurs victoires ou le Ciel à plus gagné
qu'eux: car la plus part des Hiroquis qu'ils
ont pris à diuerses fois, ayant esté brussez
à l'ordinaire, ont trouué le chemin du
Ciel au milieu des slammes, & leur salut
à l'heure de la mort. Mais il faut auouer
que iamais nous ne faisons aucun de ces
Baptesmes,

Baptelines, qu'aux des combats & des resistances nompareilles, non pas tant de la part de ceux du Baptelme desquels il s'agit, que du costé des Hutons infideles qui ont de la peine à permettre qu'on procutevn bon-heur eternel à ceux qu'ils n'enuisagent que d'un milennemy. Si la forneur de nos Chrestiens ne nous aideir en ces rencontres , nous ne serions pas affez forts pour en venit à bout: mais leur zele & leur chariré se troude plus pui sante à procurer ce bien à leurs ennemis, que la haine des infideles à fouhaitter leur

Vn excellent Chrestien, done l'ago est remply de merites, & quiestant d'vn rare elprit a vnc Foy tout à fait eminence, voyant l'opposition opiniastre des insideles à ne vouloir permettre qu'on baprizalt quelques caprifs. Et quoy mes freres, leur dis-il, si vous ne croyez pas que nostre Foy soit veritable, pourquey yous opposez vous à l'instruction de ces caprifs . Et fi c'est vn mensonge co que nous preschons du Paradis & de l'Enfor. pourquoy nous refulez vous ce contentement de raconter ces fables, & de tromper vos ennemis? Que si vous pen-

it pas sHuoffi cu gagné qu'ils rustez nin du r falut auoüer deces telmes,

n

de

do

ync

quois

34 Relation de la Nouvelle France. fez qu'en effet la parole de Dieu que nous portons loit veritable, embrassez donc la Foy yous-mefines, & redoutez pour vous ces feux d'Enfer que vous souhaitez à ces. paurres milerables Là deffus il fe met à prescher à toute l'assemblée, qui luy preste audiéce, il parle du Paradis, de l'Enfer, de la Refurrection, & parcoure les principaux mysteres de nostre Foy. En an voyat tone fon monde gagne, mes freres, leur die-il, ie voy bien que la Foy est dans le. fond de vostre cœur, que vous differez feulement à en faire la profession smais scachez que vous irritez Dieu vous opposant au salut de ces ames, & quel'Enfer fera vostre parrage, si vous voulez que ves haines foient immortelles bruflez leurs corps à la bonne heure, qui est vofire captif; mais leurs ames font muisibles, & non pas de vostre domaine, vous auriez tort de lour souhaiter aveun mal. Aprescela it s'addresse aux caprifs, leur demande s'ils conçoiuent ces veritez, & s'ils desirent le Baptesme. Leur cœur y est tout disposé, tout le monde est dans le silence, & ses Baptesmes se font d'yn consentement si public, qu'on cust iugé que l'assemblée estoit toute Chrestienne.

\*\*

ve ne

ce Po me

me cou

vou don

qu'il la va prit

niett Voya vint

ptein

18 la us es. t à TOT fer. 1CIL yat leur is le. erez mais SOPenfer z que ruflez RVOnuilivous. mal. , leur cez, & œur y A dans t d'vn st juge ienne.

En vinautre occasion les infideles ayans preuenu les captifs, & leur ayans donné des impressions de nous & de la Foy, qui ne leur en laissoient que de l'horreur, vn Capitaine Chrestien en cut aduis, & nous pria de ne pas paroistre en l'assemblée qu'il ne nous enstappellé. Il prendauce soy quatre ou cinq des Chrestiens plus feruens; ils s'approchent des prisonniers, Mes freres, leur dirent-ils, nous ne por tons ny torches ny flambeaux pour vous venir brusser: si vous ne mouriez que de nos mains, vos vies seroient en asseurance, nostre cœur n'a point de cruautez ny pour vous, ny pour qui que ce foit au monde. Tous les autres qui vous enuironnent sont armez de feux & de flammes, & leurs mains sont encore toutes connerres de vostre sang : jugez maintenant si leur cœur a de l'amour pour vous & si les auersions qu'il vous ont donné de la Foy, procedent d'vn desir qu'ils ayent de vostre bien, ou plurost de la rage qui les anime contre vous. L'efprit de ces captifs estant apprinoisé, ils se mettent à les instruire tout à loisir, & les voyans bien disposez, vn Chrestien nous vint appeller pour leur conferer le Bapteime.

35 Relation de la Nouvelle France,

La femme d'vn de ces bons Chrestiens danna aduis à son mary que les infideles éstoient animez contre luy, de ce qu'il se mesloit si auant dedans ces Baptesmes, & luy conseilla de s'en deporter vne autrefois. Et quoy ma femme, luy dit-il, ru veux scruir de truchement au diable; estce vn conseil d'amy ? Et faut-il que les médisances nous empeschent de gagner le Ciel, & d'y mener mesme nosennemis. Sion parle de me tuer pour quelque autre sujet, ie pourray bien craindre la mort; maiss'il est question & de souffrit les calomnies, & de mourir pour l'auancement de la Foy, ma vie ne m'est phis rien, & ie veux bien qu'on scache que iama is ie ne trembleray de ce coste la

no

le

qu

CC

TO

au

ftr

tif

ma

for

le.

Mais ce qui a plus estonne les infideles, est d'auoir veu en ces rencontres des femmes plus fortes qu'eux. Nous ne pouuions vn iour nous faire assez entendre à vn captif Sonnontoueronnon (car quoy que le fond de leur langue foit le mesme qu'icy aux Hurons, toutefois les dialedes sont si disterens, qu'on sugeroit que ce soient des langues diuerses.) Il nous vinten pensée d'auoir recours à vne bonne Chrestienne, venue il ya neuf ou dix

ans d'vn bourg de la Nation Neutre voisin des ennemis. Cette semme s'approche du captif, & comme elle possede parfairement bien nos mysteres, il ne fur pas besoin de luy mettre en bouche ce qu'elle diroit, elle se mer à l'instruire elle-mesme. Mon frere, luy dit-elle, ie porte compassion à ton corps; mais toutefois sa misere ne sera pas longue, quelques tourmens que luy preparent les Hurons: Tu sçais que nos ames sont immortelles, & que ces flammes que tu voy, ne pourront pas consommer la tienne ; elle suruiura à ces cruautez que tu crains: Mais il faut que tu sçaches qu'il y a vn mal-heur eternel, qui nous attendapres la mort, si nous n'auons reconnu en ce monde, & adoré le Createur du ciel & de la terre. C'est à quoy ie te viens inuiter.

Les infideles ne sçauoient que dire à cette Chrestienne, car les hommes Hurons auroient honte d'entrer en dispute auec vne femme. Elle continue son instruction paisiblement, & ce pauvre captif sut si touché de cette charité, qu'il demanda à estre baptizé, & le lendemain son ame sut, comme nous croyons, dans

le Cicl.

iens

eles

ille

es, &

atre-

l, tu

, cft-

ic ics

igner

emis.

icau-

ire la

uffrit

auan-

( phis

ie que

stela.

ideles,

es fem-

e pou-

ndre à

rquoy

melime

diale-

pit que

Il nous

e bon-

ou dix

38 Relation de la Mouvelle France,

Ie finy ce Chapitre par la mort d'vne captine Hiroquoife. C'ettoir vne ieune femme d'enuiron vingt cinq ans, à qui les Hurons auoient donné la vie : toutefois l'ennuy de sa caprinité & le desir de sa patrie, l'auoient poussé à s'enfuit seule, à trauers les bois: mais l'ayant poursuiuie à la piste, on la recouura après quelques iournées, heureusement pour son salut. Elle tomba bien-tost malade: vn de nos Peres va pour l'instruire, il la trouue toute disposée au Baptesme, & qui sçauoit tous nos mysteres. Il y a long temps que le croy, luy dit-elle, & ce que l'ay veu des Chrestiens des le commencement de ma captiuité est entré dans le fond de mon cœur, l'ay ingé leur Foy veritable, & les Commandemens de Dieu si iustes, que l'ay creu que vrayment il estoit luy seul le maistre de nos vies. l'auois demande le Baptesnie à Ouracha (c'est le nom Huron d'vn autre de nos Peres) mais il m'a refusée, croyant peut-estre que ma Foyne fust que sur mes levres, & non pas dans mon cœur. l'ay nonobstant vescu du depuis en Chrestienne, & l'esperois toujours que Dreit qui void dans le fond de nos ames, auroit pitié de moy. Icte ptie

1

fe fe

tr

m cc di

fli

ie Ci ho

2m

120

vne unic qui uter de ule, iuic ques alut. nos toumoit! que u des cma mon & les , que eulle de le uron arcoy ne dans lu detound de

e ptic

donne moy le Baptelme, car c'est sans doute pour cela que Dieu n'a pas voulu que l'allasse mourir en mon pays tout infidele. Le Pere m'escriuit que iamais il n'auoir baptizé aucun Sauuage auec plus de satisfaction. Elle vescut encore vn mois, mais en vn lieu où nos visites ne peuvent pas estre frequentes. A l'heure de la more, elle ennoye querir en l'abfence du Pere vn bon Chrestien, qui nous sert de Dogique dans ce bourg la, & le prie de l'assister à bien mourir comme foncles Chrestiens:mais ce bon Dogique trouua que le Saint Esprit y failoit plus que luy; car les sentimens de pieté estoier si tendres dans le cœur de cette captiue mourante, sa Foy si vine, & ses esperances si douces pour le Ciel, qu'il nous a dit n'auoir iamais rien veu de plus Chrostien. Elle rendit l'ame auec ces dernieresparoles, Iesus ayez pitié de moy, ouy ie feray autourd'huy auec vous dans le Ciel Elle auoit nom Magdelaine Arihouaon.

A ce propos ie ne puis obmettre va coup de la Prouidence de Dieusur vas ame qui sans doute estoit née pour le Paradis. Vae ieune semme insidele legere-

Cc iiij

40 Relation de la Nouvelle France, ment inalade, escoutoit attentiuement les instructions qui se donnoient à quelques Neophytes de la mesme cabane, & monstroit y prendre plaisir: mais comme elle auoit esté assez dans les débauches & n'estoit mariée, celuy de nos Peres qui auoit soin de cette Mission la negligeoir, quoy qu'elle demandast souvent à prier Dieu & à estre receue au nombre des Catechumenes. Cependant le mal s'augmenta, & la mit à l'extremité, le Pere ayant desisté un ou deux mois d'aller en cette cabane. Il y entra un iour par accia dent, sans penserà cette pauure fille, qui ne songeoit qu'à luy, & nuit & iour. De loin qu'elle l'eust apperceu, elle luy fit figne de la main qu'il approchast, ne pouuant plus se faire entendre pour safoiblesse. Mon frete, luy die elle, enfin tune differeras pas de m'instruire; tu as sans doute creu que mon cœur n'estoit pas destaché des affections qu'il a en autresfois pour le peché, & tum'as negligéeà cause de cela: Non, c'estoit tout de bon que le voulois viure en Chrestienne, & maintenanti'y veux mourir. Hafteroy, ic teptie, & baptize moy des aujourd'huy, ear ic luis morte, & ie privis Dicu qu'il

le ftr de vie gr

les fan pir

Do

de n trait tout

Au band fur no troup victor t'amenast icy, aye pitié de moy. En esset le Pere la trouua si bien disposée des instructions que iamais il n'auoit eu dessein de luy donner en instruisant les autres, & vid son cœur si fortement preuenu des graces de Dieu, & si auant dans les desirs du Paradis, qu'il la baptiza sans delay. De ce moment elle n'eut plus ny d'oreilles, ny de langue que pour Dieu, auquel sans doute elle rendit son ame, ayant expiré peu apres.

36

10

& vi

it.

ier

ug-

ere en coi-

qui

y fit

for-

une

fans

pas tres-

ec à

bon

c, &

by, ic

qu'il

Des pourparlers de paix entre les Hurons & Onnontaeronnons.

#### CHAPITRE VII.

L queuse des cinq nations ennemies de nos Hurons, sont bien auant dans vn traité de paix auec eux. Voicy comme le tout est arriué.

Au commencement de l'an 1647. vne bande d'Onnontaeronnons ayant paru sur nos frontieres, sur poursuiue d'vne troupe de guerriers Hurons, ausquels la victoire demeura, le ches des ennemis ayant esté tué sur la place, quelques autres saisses captifs, & le reste ayant pris la fuite.

Cesprisonniers de guerre surent brûlez à l'ordinaire, à la reserve du plus considerable de tous, qui eut la vie, nommé
Annenraes, le diray seulement en pasfant, qu'vn de ceux qui estoient destinez
pour le seu, ayant horreur des ernautez
qui l'attendoient, se ietta la reste la premiere dans vne grande chaudiere d'eau
toute bouillante, asin d'abreger ses tourmens auec sa vier

Sur le commencement du Printemps, Annenraes qui auoit eu le vie, fut aduerty sous main que quelques particuliers mescontens de ce qu'il vinoir, le vouloient tuer: il communiqua à quelque sien amy les pensées qu'il prit en suite de cela de s'eschapper, & s'en retourner en son pays. L'affaire fut rapportée à quelques Capitaines, les principaux che es di conseil, qui trouverent à propos de l'ayder dans son dessein, esperans que cet homme Cant degrande authorité à Onnontaé, pourroit leur rendre quelque bon service. Ils l'equiperent, luy donnerent quelques presens, & le firent partir de nuit incognito.

in ta

hu Or che

por

qu'e fuse troi le d peni tour ils ei

mé S tural ficura qui a

Soio

lespo

Cet homme ayant passe le Lac Saint Louys, qui nous divise d'avec les ennemis, fit rencontre de trois cens Onnonracronnons, qui faisoient des canots pour traugrier ce meime Lac, à dessein de venir venger h mort; & qui pour cet effet devoicin la joindre à d'autres bandes de huitcens, tant Sonnontoueronnons que Originenronnons, qui estoiene aussi en chemin.

A ce rencontre, qui sue bien inopiné pour les Onnontactonnons; Annentacs qu'on enuisageoit comme vn homme resuscité, se comporta de telle sorte que les trois cens Onnontaeronnons quitterent le dessein de leur guerre, & prirent des pensées de paix : en sorte qu'estans de retour à Onnontaé, & y ayans tenu conseil, ils enuoyerent vn ambassade aux Hurons, auec des presens, pour commencer les pourparlers de paix.

I chef de cét ambassade fut vn nommé Soiones, Huron de nation, mais si naturalise parmy les ennemis depuis plusicurs années, qu'il n'y a aucun Hiroquois qui ait fait plus de massacres en ces pays, ny des coups plus mauuais que luy. Ce Soionés amena auec loy trois autres Hu-

rûonmé palincz

MT

12

utcz prcd'eau cour-

emps, dueruliers vouelque ice de neren quel-

cfsd. clayue cét à Onuelque donnepartir 44 Relation de la Nouvelle France, rons, captifs depuis peu à Onnontaé, qui nous sont demeurez. Ils arriverent au Bourg de Saint Ignace, le neusième Iuillet.

A cotte nouvelle le pays se trouva puissamment partagé. Ceux des Hurons, que nous appellons la Nation des Ours, craignoient cét ennemy, mesme auec ses presens. Les Bourgs plus voisins esperoient que cette paix reüssiroit, à cause qu'ils la souhaitoient dauantage mais les Arendaenronnons, plus qu'aucune autre Nation-, à cause qu'on seur faisoit esperer qu'on seur rendroit quantité de seurs

gens, captifs à Onnontaé.

Apres bien des conseils, enfin on trouua bon pour voir plus clair en cette affaire, d'enuoyer vn ambassade reciproque à Onnontaé. Vn Capitaine Chrestien, nommé lean Baptiste Atironta, en sut le ches, & quatre autres Hurons auecluy. Ils partirent d'icy le premier d'Aoust, & porterent des presens reciproques pour respondre à ceux de l'Onnontaeronnon. Nos Hurons se servent pour ces presens de peltries, precieuses dans le pays ennemy: les Onnontaeronnons se servent de coliers de Porcelaine.

de la

ic

nó

Ic

ba

O

āa

tre

ren

aya

aug

d'O

đep

qu'i

difts

gez

POH

Sain

min. Ou au me uifque raipreient ils la renNa-

perer

lcurs

jui

trouaffaioque à
eftien,
fut le
coluy.
aft, &
pour
nnon.
orefens
enneent de

Apres vingt iournées de chemin, leah Baptiste Atironta arriua à Onnoncaé, l'Ambassadeur des ennemis estane retourné auec luy. On accueillit nostre ambassade auec de grands tesmoignages de ioye, & ce ne futent que conseils l'espace d'vn mois qu'il fut là apres lesquels l'Onnontaeronnon conclut de renuoyer aues Ican Baptiste Atironta, vn second ambassade; dont le chef fut vn Capitaine Onnontacronnon, nommé Scandacuati, aagé de foixante ans, & auc aluy deux aus tres Onnontaeronnons, aueclesquels ils renuoyerent quinze captifs Hurons; ayans retenu pour ostage, vn de ceux qui auoient accompagné Ican Baptifie.

Ils arriverent icy le vingt-troisième d'Octobre, & auoient mis en leur retour depuis Onnontaé, trente iours: car quoy qu'il n'y ait qu'environ dix iournées de distance, toutefois ils sont souvent obligez de s'arrester, soit à faire des canots pour passer les Rivieres, & le Lac Saint Louys; soit à cause du mauvais temps & des tempestes; ou mesme à cause de la chasse, dont ils vivent faisans che-

min.

Outre les captifs que ramenoit Iean

Baptiste, il estoit chargé de sept grands coliers de Porcelaine, dont chacun estoit de trois & quatre mille grains, (ce sont les perles & comme les diamans du pays.) Ces coliers estoient de nouveaux presens de l'Onnentaeronnon, pour affermir la paix; avec parole que ce pays pouvoit encore esperer la deliurance de cent autres Hurons, qui restent dans la captituité.

Ce qui, dit-on , a fait entrer l'Onnontacronnon dans ces pensées de paix, est premierement la joye qu'il a eu, qu'on cust donné la vie à Annenraés. Secondement, la crainte qu'il a que l'Hiroquois Annieronnon , qui devient insolent en fes victoires, & qui se rend insupportable mesme à sesalliez, le deuienne trop fort, & ne les tyrannise auec le temps, si les Hurons deschargez d'vne partie de leurs guerres, no reunissent toutes leurs forces contre luy. En troisième lieu, les Andastoeromons peuples alliez de nos Hurons, contribuent, dit-on, puissamment à cette affaire; soir que l'Onnontaeronnon craigne de les auoir pour ennemis, soit qu'il cheriffe leur alliance. Nous en parlerons dans le Chapitre qui suit.

rands
estoit
out les
pays.)
refens
mir la
ounoit
ent au-

nnon-

aix, est quon conderoquois dent en ortable opfort, s, si les de leurs es forces les Annos Hunment à eronnon nis, soit en par-

Les Onnontaeronnons se comportent, dit-on, comme en vne affaire arrestée. Les Onionenronnons femblent estre aussi dans le mesme dessein, & pour cet effer, ont desia rennoyé pour asseurer de leur pensée, vn des Hurons qui estoit captif parmy eux, aucc deux coliers de Porcelaine, dont ils ont fait presont à nos Hurons. L'Onneiochronnon n'est pas aussi éloigné de cette paix, à ce qu'on dit. Le Sonnontoucronnon n'y veut pas enrendre. L'Annieronnon en est encore plus éloigné, qui, dit on, est jaloux de ce qu'a fait l'Onnontaeronnon, & veut toufiours le rendre redoutable. Et ce sont ces deux dernieres Nations dont le Bourg de Saint Ignace a esté mal traité for la fin de cét Hyuer.

Au commencement de lanuier de la presente année 1648. nos Hurons iugerent à propos de deputer vn nouvelambassade à Onnontaé, de six hommes, qui partirent pour céteffet, auec vn des trois Onnontaeronnons qui estoient venus icy, les deux autres nous ostans demeurez pour ostage, & nomément Scandaouati, le principal Ambassadeur Onnontaeronnon. Mais du depuis nous auons appris

que nos Ambassadeurs tomberent entre les mains des cent Hiroquois Annieronnons, qui sont venus insques sur nos frontieres, & qu'ainsi ils ont esté tuez en chemin, à la reserve de l'Onnontaeronnon qui s'en retournoit, & de deux de nos hommes qui s'estans eschappez ont poursuivy seur route vers Onnontaé.

Ce n'est pas tout. Au commencement du mois d'Auril, Scandaouati Ambassadeur Onnontaeronnon qui estoitie demeuré pour ostage ayant disparu, nos Hurons creurent qu'il s'estoit eschappé; mais apres quelques iours on trouua son Cadaure au milieu d'vn bois, assez proche du Bourg où il demeuroit. Ce pautre homme s'estoit sait mourir soy-melme, s'estant donné vn coup de cousteau dans la gorge, apres s'estre fait comme vn list de quelques branchages de sapin, où on le trouua chendu.

il

n

Þa

ic

ho

16

po bi

ste

A ce spectacle on enuoye querir son compagnon, asin qu'il sut resmoin comme le tout s'estoit passé, & qu'il vid que les Hurons n'auoient pû tremper en ce meurtre. En esset, seur dist-il, ic me doutois bien qu'il seroit pour faite vn coup semblable : ce qui l'aura ietté dans ce dessepoir,

es années 1647. 5 1648. 49 sespoir, est la honte qu'il aura eu de voir que les Sonnontoucronnons & Annieronnons soient venus icy vous massacrer iusques sur vos frontieres; car quoy qu'ils solent vos ennemis; ils sont nos alliez, & ils devoient nous porter ce respect, qu'estans venusicy en ambassade, ils attendissent à faire quelque mattuais coup, apres nostre retour, lors que nos vies seroient en asseurance. Il a creu que c'estoit vn mépris trop sensible de sa personne, & cette confusion l'aura ietté dans ces pensées de desespoir : & c'est sans doute ce qu'il vouloit dire à nostre troisième compagnon qui s'en est retourné auec vos Ambassadeurs, lors qu'à son depart il luy dist, qu'il donnast aduis à ceux de nostre Nation, que si durant les pourparlers de cette paix, & tandis qu'il seroit icy, on faisoit quelque mauuais coup, la honte qu'il en auroit le feroit mourir; adioustant qu'il n'estoit pas vn chien mort, pour estre abandonné, & qu'il meritoit bien que toute la terre eust les yeux arrostezsur luy, & fust en alte, tandis que sa vie seroit en danger. Voila iusqu'ou nos Sauuages se piquent du point d'honneur.

Nous attendrons l'issue de toutes ces

Dd

ere on-

on-

ont

e. rent assa-

denos

ppé: a son

propau-

melsteau

mme Sapin,

ir lon

d que

conb

spoir,

50 Relation de la Nouvelle France, affaires, & le temps nous y fera voir chair.

## D'un Ambassade des Hurons à Andastoé.

# CHAPITRE VIII.

A Nation Neutre, éloigné des Hurons en ligne droite pres de cent cinquante lieuës; au Sud-est quart de Sud
des Hurons, c'est à dire du costé du Midy, tirant vn peu vers l'Orient: mais le
chemin qu'il faut faire pour y aller est
pres de deux cens lieuës, à cause des destours. Ce sont peuples de langue Hurons. Ils sont tres-belliqueux, & comptét
en vn seul bourg treize cens hommes portans armes.

Au commencement de l'an passé 1647. deux hommes de cette Nation vinrent icy, deputez de leurs Capitaines, pour direà nos Hurons que s'ils perdoient courage & se sentoient trop foibles contro leurs ennemis, ils le fissent sçauoir, & en-

ře

m

to

és années 1647. 61648. tioyassent quelque Ambassade à Andastoé pour cét esfet.

Les Hurons ne manquerent pas à cette occasion. Charles Ondaaiondiont excellent & ancien Chrestien, fut deputé chef de cét ambassade, accompagné de quatre autres Chrestiens, & de quatre infideles. Ils partirent d'icy le treizieme d'Auril, & n'arriverent à Andastoé qu'au

commencement de Iuin.

La harangue que fit Charles Ondaaiondiont à son arriuée, ne fut pas longue. Il leur dit qu'il venoit du Pays des Ames, où la guerre & la terreur des ennemis auoit tout desolé, où les campagnes n'estoient couvertes que de sang, où les cabanes n'estoient remplies que de cadaures, & qu'il ne leur restoit à eux-mesmes de vie, sinon autant qu'ils en auoient eu besoin pour venir dire à leurs amis, qu'ils eussent pitié d'vn pays qui tiroit à sa fin. Apres cela il sit paroistre les raretez plus precieuses de ce pays, que nos Hurons auoient porté pour en faire present, & dirent que c'estoit là, la voix de leur patrie mourante.

La response des Capitaines Andastoeronnons, fut premierement de deplorer

le la Hu-

cin-

Sud Miais le er est

es de-Hu-

s Humptét

spor-

1647. arent ur dit coucontro 8c cmla calamité d'un pays qui auoit soussert tant de pertes: puis adiousterent que les larmes n'estoient pas le remede à ces maux, ny d'enuisager le passé, mais qu'il falloit arrester au plustost le cours de ces mal-heurs.

Apres quantité de conseils, ils deputerent des Ambassadeurs vers les Ennemis de nos Hurons, pour les prier de mettre les armes bas, & songer à vne bonne paix, qui n'empeschast point le commerce de tous ces pays les vns auec les autres.

Ces deputez Andastoeronnons vers les Hiroquois n'estoient pas encore de retour à Andastoéle quinzième d'Aoust; & toutes ois Charles Ondaaiondiont estoit pressé de repartir, pour apporter icy dans le pays auant l'hyuer, la resolution des Andastoeronnons sur cette affaire. C'est pour quoy ayant laissé vn de ses compagnons à Andastoé pour estre tesmoin de tout ce qui s'y passeroit, il s'en reuint auec le reste de sa suite, & ne surent icy de retour que le cinquiéme d'Octobre.

Les Sonnontoueronnons qui dés le Printemps auoient eu aduis de cét ambassade de nos Hurons, les attendoient au passage dans leur retour : mais Charles ffert e les ces qu'il

utëemis

cees

paix,

rs les le reust;& estoit dans on des

C'est ompaoin de t auec

de re-

dés le ét amdoient Charles s'en estant bien douté, éuita leurs embusches ayant pris par des cheminsper dus, vn grand destour par le milieu des bois, trauersant des montagnes quasiinaccessibles, qui l'obligerent à faire à son retour en quarante iours, auec des fatigues inconceuables, le chemin qu'en allant il auoit fait en dixiournées, depuis la Nation Neutre iusqu'à Andastoé.

Nous n'entendons point encore de nouuelles de celuy des Hurons qui resta à Andastoé, lors que Charles en repartit: mais nous sommes asseurez que les Ambassadeurs Andastoeronnons arriverent aux ennemis; car Ican Baptiste Atironta, qui estoit à Onnontaé sur la fin de l'Esté, pour le traité de paix dont nous auons parlé au Chapitre precedent, en eut des nouuelles certaines, & vid mesme les presens venus d'Andastoé pour cet effet. Cartous ces peuples n'ont point de voix, sinon accompagnée de presens, qui seruent comme de contract & de tesmoignages publics, qui demeurent à la postorité, & font foy de ce qui s'est passé en vne affaire.

Le dessein de l'Andastoeronnon est, dit-on, de moyenner la paix entre nos

Dd iij

Hurons, & l'Onneiochronnon, l'Onnontacronnon, & l'Onionenronnon, & mesme s'il se peut aucc le Sonnontoueronnon, & de renouueller la guerre qu'il auoit il y a fort peu d'années aucc l'Anpieronnon, s'il resuse d'entrer dans co mesme traité de paix.

Charles Ondagiondiont estant à Andastoéalla voir les Europeans leurs alliez, qui sont à rrois journées delà, Ilslereceurent auec bien des caresses. Charles ne manqua pas de leur dire qu'il estois Chrestien, & les pria de le mener en leur Eglise pour y faire ses deuotions; car il croyoit que ce fut comme à nos habitations Françoises. Ils luy respondirent qu'ils n'auoient aucun lieu destiné pour leurs prieres. Ce bon Chrestien ayant apperceu quelques legeretez peu honnestes de quelques ieunes gens, à l'endroit de deux ou trois femmes Sauuages venuës d'Andastoé, il prit occasion de leur parler auec zele du peu de soin qu'ils quoient de leur salut, & de leur reprocher qu'ils ne songeoient qu'au trafic des peltries, & non pasà instruire les Sauuages. auec lesquels ils ont leur alliance.

Le Capitaine de cette habitation luy en

és années 1647. 1648. 59

on⊲

n-

u il

icz,

rc-

rles tois

cur

ar il

ita-

ent

our

ant

en-

ages

n de

u'ils

cher

ages

y cn

fit ses excuses, se plaignant qu'il n'estoit pas obey de ces gens pour ce qui concerne la pureté des mœurs; & luy sit mille questions touchant l'estat de cette Eglise, & de la façon que nous viuons icy parmy les Sauuages, des moyens que nous tenonspour les conuertir à la Foy; estant chonné de voir vn Sauuage qui non seulement ne rougissoit pas de prescher hautement ce qu'il sçauoit de nos mysteres, mais qui les possedoit en maistre, & en parloit auec des sentimens dignes d'vn cœur vrayment Chrestien. Et le bon est que sa vie a partout esté sans reproche, & qu'en mille occasions de peché il a fait paroistre sa Foy par ses œuures; ainsi que nous auons apris des autres Chrestiens qui ont fait le voyage auec luy, & mesme des infideles.

En cemesme temps arriua là vn nauire qui auoit passé par la Nouuelle Hollande, qui sont les alliez des Hiroquois Annieronnons, éloignez septiournées d'Andastoé. Charles aprit par leur moyen la mort du Pere Togues, tué par les Hiroquois l'Automne precedent. De plus, il fut chargé de deux lettres pour nous apporter, & d'vn papier imprimé qu'ils des-

Dd iiij

chirerent d'un Liure. Il a perdu par les chemins une desdites lettres, nous n'auons pû entendre l'autre, sinon qu'elle est datée en Latin, ex Novà Suecià, de la Nouuelle Suede. L'imprimé nous semble estre quelques prieres Hollandoises.

Nous iugeons que cette habitation d'Europeans, alliez des Andastocronnons, sont la pluspart Hollandois & Anglois; ou plustost yn ramas de diuerses nations, qui pour quelques raisons particulieres s'estans mis sous la protection du Roy de Suede, ontappellé ce pays là, la Nouuelle Suede. Nous auions sugé autrefois que ce sust vne partie de la Virginie, leur Interprete dist à Charles qu'il estoit François de nation.

De l'auancement du Christianisme dans les Missions Hurones.

#### CHAPITRE IX.

I L y a quelque temps que demandant à vn de nos Chrestiens, d'où prouenoit à son aduis le retardement des progrez de la Foy icy dans les Hurons, qui quoy qu'ils surpassent nos esperances, n'égalent pas toutefois nos defirs. Voicy la refponse qu'il me fit. Lors que les Infideles nous reprochent que Dieu n'a point pitié de nous, puisque les maladies, la pauureté, les mal-heurs & la mort nous accueille aussi-tost que les Insideles; & qu'à cela nous respondons, Que nos esperances font dans le Ciel; plusieurs n'entendent pas ces termes, & conçoinent austi peu ce que nous leur disons, que si nous leur. parlions d'vne langue inconue. Plusieurs autres, adiousta-t'il, ont de bonnes pensées, de bons desirs, & mesme de bons commencemens: mais lors que les Infideles médisent d'eux, ils n'osent poursuiure leur chemin, ils retournent dans le peché, & n'en sortent pas quand ils veulent. Enfin l'impudicité renuerse l'esprit de plusieurs; car apres ce peché, ie ne sçay, disoit-il, comment se fait qu'on ne void plus dans la Foy, ce qu'on y voyoit auparauanc.

Cette response me sembla n'auoir rien de Sauuage. Quoy qu'il en soit, ie ne croy pas qu'on doine s'estonner que tout ce pays ne soit pas encore Chrestien: mais plustost ie croy que nous auons sujet de

la ble ion

lle

Anrics partion s là, é au-

irgiqu'il

me

ndant enoit ez de guoy benir les misericordes de Dieu sur ces peuples, de nous auoir donné vne Eglise, que ie puis asseurer estre remplie de son Esprit, & auoir vne Foy aussi forte, & vne innocence aussi sainte en la pluspart de ceux qui en sont profession, que s'ils estoient nez au milieu d'vn peuple tout sidele.

La Mission de la Conception est la plus feconde de toutes, & pour le nombre des Chrestiens, & pour leur zele: leur Foy y paroist auec auantage, leur sainteté est respectée mesme des Insideles, trois des principaux Capitaines, & plusieurs gens considerables y viuent dans vnexemple qui presche plus que nos paroles: en vn mot la Foy de cette Eglise iette dans tout le reste du pays, vne bonne odeur du Christianisme.

La Mission de Saint Michel se soustient puissamment, & va croissant de sour en sour, nonobstant les oppositions des Insideles, qui iamais ne manqueront à vne Eglise naissante.

La Mission de Saint Iosephestencore plus peuplée, comme aussi elle est plus ancienne.

La Mission de Saint Ignace, plus nou-

és années 1647. 61648. 59
uelle que les precedentes, est dans vne
ferueur & dans vne innocence qui estonne les Insideles, & que iamais nous n'eussions pensé voir en si peu de temps dans

les commencemens d'vne Eglise.

Dans ces quatre Missions la Foy s'est augmentée au dessus de nos esperances, en sorte que par tout nos Chappelles se trouuent trop petites pour le nombre des Chrestiens, mesme hors les iours de Feste: & en quelques endroits vn Missionaire est contraint de dire deux-Messes le Dimanche, asin que tout le monde y puisse assister: encore l'Eglise ayant esté pleine à chaque Messe vique ad cornu altaris, il y en a grand nombre qui se voyent obligez de demeurer dehors, quoy qu'exposez durant l'hyuer aux rigueurs des neiges & du froid.

«La Mission de Sainte Marie a douze ou treize bourgades, qu'vn seul Pere va continuellement visiter auec des fatigues bien grandes. Et nous nous sommes veus heureusement obligez depuis huit mois, d'eriger vne autre Mission semblable, mais encore plus penible, à quelques bourgades plus éloignées de nous, nous la nommons la Mission de Sainte Magde-

laine.

fe, ion inc

out plus

s'ils

des oy y é est des gens

nple n vn dans ur du

lient ur en

s Inà vnc

ncore : plus

nou-

## 60 Relation de la Nouvelle France,

Ceux que nous appellons la Nation du Petun, nous ayans pressé qu'on les allast instruire; nous y auons enuoyé deux de nos Peres, qui y sont deux Missions, dans deux Nations disserentes, qui composent tout ce pays là: l'une appellée la Nation des Loups, que nous auons nommé la Mission de Saint Iean; nous nommons l'autre la Mission de Saint Mathias, qui est auec ceux qui s'appellent la Nation des Cerfs.

Il y a sans doute beaucoup à souffrir dans toutes ces Missions, pour la faim, pour l'insipidité des viures, pour le froid, pour la fumée, pour la fatigue deschemins, pour le peril continuel dans lequel il faut viure, d'estre assommé des Hiroquois marchant dans la campagne, ou d'estre pris captif, & y endurer mille morts auant qu'en mourir vne seule.

Mais apres tout, tous ces maux ensemble sont plus faciles à supporter qu'il n'est aisé de pratiquer le conseil de l'Apostre, Omnibus omnia sieri propter Christum, de se faire tout à tous, pour gagner tout le monde à Iesus-Christ. Il est besoin d'une Patience à l'espreuue, pour endurer mille mépris; d'un Courage inuincible qui en-

ion du
s allast
eux de
ns,dans
compola Nanommé
mmons
ias, qui
Nation

fouffrir la faim, lefroid, descheislequel es Hirogne, ou er mille

xensemqu'il n'est Apostre, stum, de er tout le bin d'vne arer mille e qui entreprenne tout; d'vne Humilité qui se contente de ne rienfaire ayant tout sait; d'vne Longanimité qui attende aucc paix les momens de la Prouidence Diuine; ensin d'vne entiere Conformité à ses tres-saintes volontez, qui soit preste à voir renuerser en vn iour, tous les trauaux de dix & vingt années. C'est sur ces sondemens qu'il saut establir la conuersion de ces pays: & c'est ce que Dieu demande de nostre part.

Pour ce qui concerne les Sauuages, nous allons croissans de iour en iour dans les lumières, qui nous facilitent leur instruction, & qui leur rendent plus doux

le joug de la Foy.

Si l'auois vn conseil à donner à ceux qui commencent la conuersion des Sauuages, ie leur dirois volontiers vn mot d'aduis que l'experience leur fera ie croy reconnoistre estre plus important qu'il ne pourroit sembler d'abord : sçauoir qu'il faut estre sort reserué à condamner mille choses qui sont dans leurs coustumes, & qui heurtent puissamment des esprits éléuez & nourris en vn autre monde. Il est aisé qu'on accuse d'irreligion ce

62 Relation de la Nouvelle France,

qui n'est que sottise, & qu'on prenne pour operation diabolique ce qui n'a rien au dessus de l'hymain: & en suite on se croit obligé de defendre comme vne impieté, plusieurs choses qui sont dans l'innocence ; ou qui au plus sont des coustumes impertinentes, mais non pas criminelles, qu'on destruiroit plus doucement &ie puis dire auec plus d'efficace, obtenant petit à petit que les Sauuages desabusez s'en mocquassent eux-mesmes, & les quittassent, non pas par conscience, comme des crimes, mais par iugement & par science, comme vne folie. Il est difficile de tout voiren vniour, & le temps est le maistre le plus fidele qu'on puisse confulter.

Ie ne crains point de dire que nous auos esté vapeu trop seueres en ce point, & que Dieu a fortisséle courage de nos Chrestiens, au dessus d'vne vertu commune, pour se priuer non seulement des recreations innocentes, dont nous leur faissons du scrupule; mais aussi des plus grandes douceurs de la vie, que nous auions peine de leur permettre; à cause qu'il leur sembloit qu'il y auoit quelque espece d'irreligion, qui nous y faisoit

63

craindre du peché. Ou pour mieux dire, il estoit peut-estre à propos dans les commencemens de nous tenir das la rigueur, ainsi que firent les Apostres touchant l'v-fage des idolothytes & des animaux

estouffez dans leur sang.

Quoy qu'il en soit, nous voyons cette seuerité n'estre plus necessaire, & qu'en plusieurs choses nous pouvons estre moins rigoureux que par le passé. Ce qui sans doute ouvrira le chemin du Ciel à vn grand nombre de personnes, qui n'ont pas ces graces abondantes pour vne vertu si extraordinaire, quoy qu'ils en ayent d'assez puissantes pour viure en bons Chrestiens. Le Royaume du Ciel a des couronnes d'vn prix bien differend, & l'Eglise ne peut pas estre également sainte en tous ses membres.

Des Missions Algonquines.

CHAPITRE X.

Lappellons la Mer douce, de quatre cens lieues de circuit, dont vne extremité

out a au croit ieté,

elles; & ic mant oufez

sim-

quitmme k par

e par fficile est le

con-

nous
comnt des
s leur
s plus
nous
caufe

clquo

faisoit

vient battre nostre maison de Sainte Marie, s'estend de l'Orient à l'Occident, & ainsisa largeur est du Septentrion au Midy, quoy qu'il soit d'une figure fort irreguliere.

Les costes Orientale & Septentrionale de ce Lac, sont habitées de diuerses Nations Algonquines, Oulaouakamigouk, Sakahiganitiouik, Aouasanik, Atchougue, Amikouek, Achitigouans, Nikikouek, Michisagnek, Paouitagoung, auec toutes les quelles nous auons grande commissance.

Ces derniers sont ceux que nous appellons la Nation du Sault, éloignez de nous vn peu plus de cent lieues : par le moyen desquels il faudroit auoir le passage, fi on vouloit aller plus outre, & communiquerauec quatité d'autres Nations Algonquines plus éloignées, qui habitent vn autre lac, plus grand que la mer douce, dans laquelle il se descharge par vne tres-grande riviere fort rapide, qui auant que mester ses eaux dans nostre mer douce, fait vne cheute ou vn sault, qui donne le nom à ces peuples, qui y viennent habiterau temps que la pesche y donne, Ce Lac superieur s'estend au Nord-ouest, c'est

és années 1647. 6 1648. 65 c'est à dire entre l'Occident & le Septention.

Vne Peninsule ou destroit de terre assez petit,separe ce Lac superieur d'vn autre troisième Lac, que nous appellons le Lac des Puants, qui se descharge aussi dans nostre merdouce, par vne emboucheure qui est de l'autre costé de la Peninsule, enuiron dix lieues plus vers l'Occident que le Sault. Ce troisième Lac s'estend entre l'Oüest & le Sur-ouest, c'est à dire entre le Midy & l'Occident, plus vers l'Occident, & est quasi égal en grandeur à nostre mer douce: & est habité d'autres peuples d'vne langue inconnue, c'est à dire qui n'est ny Algonquine, ny Hurone. Ces peuples sont appellez les Puants, non pas à raison d'aucune mauuaise odeur qui leur soit particuliere, mais à cause qu'ils se disent estre venus des costes d'une mer fort éloignée, vers le Septentrion, doml'eau estant salée, ils se nomment les peuples de l'eau puante.

Mais reuenons à nostre mer douce, du costé du Midy de cette mer douce, ou Lac des Hurons, habitent les Nations sui-uantes, Algonquines, Ouachaskesouek, Nigouaouichirinik, Outaouasinagouk,

Ec

onale
s Nagouk,
chouikiko, auec
le con-

Ma-

it , 82

1 Mi-

irtc-

nez de par le par le e passale passale comlations abitent er doupar vne ui auant ner doui donne lent hanne. Ce d-ouest,

c'est

Kichkagoneiak, Ontaanak, qui sont toutes alliées de nos Hurons, & auec lesquelles nous auons assez de commerce; mais non pas auec les suiuantes, qui habitent les costes de ce mesme Lac plus éloignées vers l'Occident: Sçauoir les Ouchaouanag, qui sont partie de la Nation du seu, les Ondatonatandy & Ouinipegong, qui sont partie de la Nation des Puants.

Si nous aujons & du monde & des forces, il yade l'employ pour conuertir ces peuples plus que nous ne pourrons auoir de vie: mais les ouuriers nous manquans, nous n'auons pû en entreprendre qu'vne partie; c'est à dire quatre ou cinq Nations de ce Lac: en chacune desquelles nous auons desia quelques Chrestiens, quiseront Dieu aydant la semence d'vne plus grande conucrsion. Mais les fatigues ne font pas conceuables, ny les difficultez qu'il ya à conserue ne peu de fruit qu'on y peut recueillir, estant souuent les six, sept & huit mois, & quelquefois vn an entier, sans pouuoir rencontrer ses brebis vrayment dissipées; car toutes ces Nations sont errantes, & n'ont point de demeure arrestée, sinon en de certaines sai-

és années 16 47. 6 16 48. sons de l'année, où la pesche qui s'y trouue abondante, les oblige de seiourner.

Aussi n'ont-ils point d'autre Eglise, que les bois & forets; ny d'autre Autel que les rochers, où ce Lac vient briser ces flots: où toutefois les Peres qui vont pour les instruire, ne manquent pas de lieu commode pour y dire la sainte Messe, & conferer les Sacremens à ces pauures Sauuages, auec autant de saintetéque si c'estoit dans le Temple le plus superbe de l'Europe. Le Ciel vaut bien les voutes d'vne Eglise,&cen'est pas depuis vn iour que la terre est le marchepied de celuy qui est son createur.

Les Nipissiriniens, qui habitent les costes d'un autre petit Lac, qui a de circuit enuiron quatre-vingts lieuës, sur le chemin que nous faisons pour descendre à Quebec, à septante ou quatre-vingts lieuës des Hurons; ont receu vne instruction plus pleine & plus continuë que les autres: comme aussi ce sont eux par où nous commença smes il ya desia quelques années, cette Mission des Nations Algonquines, que nous nommons la Mission du Saint Esprit.

Cét Hyuer dernier quantité de ces Na-Ec ij

mce, nt tou-

ec lesmerce;

i habius éloi-

es Ou-**Nation** 

uinipe-

ion des

des forertir ces ns auoir nquans,

qu'vnc **Vations** 

es nous

, quiscne plus

gues ne

fficultez

it qu'on

t les six,

is vn an

ses bre-

ces Na-

nt de de-

aines sai-

68 Relation de la Nouvelle France. tions Algonquines sont venues hyuernet icy dans les Hurons. Deux de nos Peres qui ont soin des Missions de la langue Algonquine, ont continué leur instruction, iusqu'au Printemps, qui les a dissipé, & nos Peres en mesme temps sont partis pour les suiure, faisans deux Missions differentes; l'vne pour les Nations Algonquines qui habitent la coste Orientale de nostre mer douce, & pour les Nipissiriniens; l'autre pour les Nations de la mesme langue Algonquine, qui demeurent le long de la coste Septentrionale du mesme Lac. La premiere de ces deux Missions est celle que nous nommons du Saint Esprit; la seconde, que nous commençons cette année a prisle nom de la Mission de Saint Pierre.

C'est vrayment s'abandonner entre les mains de la Prouidence de Dieuque de viure parmy ces Barbares, car quoy que quelques-vns ayét de l'amour pour vous; vn seul est capable de vous massacrer, quand il luy plaira, sans craindre aucune punition de qui que ce soit en ce monde.

L'Esté passé, vn Algonquin, Sorcier de son mestier, au moins de ceux qui sont prosession d'inuoquer le Manitou, e'est

es années 1647. 61648. à dire le Diable, se voyant conuaincu par le Pere, se ietta en fureur sur luy, le terrassa, le traisna par les pieds dans le foyer gue & dans les cendres, & si quelques Sauuatruges ne fussent accourus au secours, il allistiloitacheuer son meurtre. Voila ce qu'on parpeut craindre mesme de ses amis. ions Les alarmes des ennemis donnent aussi AlentasNidela meu-

res

deux

ons du

com-

n de la

ntreles

quede

oy que

r vous;

sfacrer,

aucune

monde.

Sorcier

qui font

u, ecft

sujet de crainte, obligeant quelquesois tout le monde à se disperser dans les bois. Vne pauure femme yentra si auant l'Esté dernier, auec trois de ses enfans, qu'ils s'y esgarerent: ils furent quinze iours sans manger que des fueilles d'arbres, & estoient à l'extremité, lors que par hazard on les trouua qui attendoient la mortau pied d'vn arbre. Dieu les y auoit conscrué.

Vne pauure vieille Chrestienne de septante ans, ayant esté prise des Hiroquois, s'eschappa de leurs mains, lors qu'elle estoit desia condamnée à estre brussée: mais fuyant vne mort, elle pensa mourir de faim, auant que d'arriuer en vn lieu d'asseurance. Ayant trouué le Pere, Ma fille est morte, luy dit-elle, laquelle tu auois baptizée il y a vn an : à peine puis-ie me soustenir; prends cou-

E¢ iii

70 Relation de la Nouvelle France, rage, fais moy prier Dieu, car c'est luy qui m'a deliurée. Cette bonne semme

n'est que ferueur.

Ces bonnes gens sont souvent sans Pasteur, comme ils ont vne vie errante: mais Dieu qui est le grand Pasteur des ames, ne manque pas à leur necessité, & leur donne vn secours d'autant plus sensible, qu'ils paroissent estre plus dedans l'abandon.

Vne femme demandant il ya quelque temps à estre Chrestienne, disoit qu'hyuernant il ya vn an, à cent cinquante lieuës d'icy, vne ieune Chrestienne estant grieuement malade, & proche de la mort, luy auoit demandé & à plusieurs autres semmes insideles, qui estoient là presentes, qu'elles priassent Dieu pour elle. Nous le sisme, adiousta cette semme, & nous susmessestonnées qu'incontinent elle guerit; & ie connu dessors que vrayment Dieu estoit le maistre de nos vies.

Vn Chrestien d'une autre Nation Algonquine, racontoit de soy-mesme, qu'estant à l'extremité d'une maladie il auoit resusé constamment les remedes superstitieux, dont les Insideles l'auoient e, és années 1647. 6 1648.

luy pressé de se seruir, estant d'ailleur donné de tout secours. Mais qu'

Pa-

itc:

des

fen-

dans

lquo

a'hy-

ante

ftant

le la

**ficurs** 

ent là

pour

fcm-

ncon-

rs que

e nos

n Al-

esme,

pressé de se seruir, estant d'ailleurs abandonné de tout secours. Mais qu'au soir priant Dieu dans le fort de son mal, No-

ftre Seigneur suy auoit dit dans le cœur, Tu n'en mourras pas; & qu'en esset le lendemain il s'estoit trouué entierement

guery. Ce bon homme a vne deuotion

particuliere à son bon Ange.

Vn bon Chrestien Nipissirinien, nommé Estienne Mangouch, disoit il y a quelque temps à vn de nos Peres, qu'ayans coustume parmy eux lors qu'vn enfant est mort, de ietter son berceau; on auoit gardé celuy d'vne petite fille qui luy mourut il y a cinq ans, apres auoir receu le saint Baptesme: & que les Sauuages s'en seruoient tour à tour pour leurs enfans, ayans experimenté que ceux qu'on y mettoit ne mouroient point, & se portoient bien. Nous ne sçauons s'il y a du miracle; mais ce dont nous sommes afseurez est que ce bon Chrestien est d'vne vieirreprochable, & d'vne Foy inébranlable & à l'espreuue, aussi bien que sa femme, qui sont les deux premiers Chrestiens de cette Eglise Algonquine.

adie il medes toient

# Bons sentimens de quelques Chrestiens.

### CHAPITRE XI.

7N bon Chrestien qui fraischement venoit de perdre quasi tous ses parens & tout son bien, avant trouve celuy de nos Peres qui autrefois l'auoit instruit & baptizé: C'est maintenant, luy dit-il, que ie conçois le prix du don que tu m'as procuré me donnant le Baptesme: la Foy est l'unique bien qui me reste, & l'esperance du Paradis qui me console. Si tu m'auois donné dix beaux coliers de Porcelaine, & vingt robes de castor toutes neufues, elles seroient vsées, & tout seroit pervauecle reste de mon bien. Mais la Foy que tu m'as donnée en m'instruisant, va s'embelissant rous les iours, & les biens qu'elle me promet ne periront iamais, mesme à la mort.

Dans cemesme esprit de Foy vne semme Chrestienne estant sollicitée par vn Insidele à setire de la pauureté où elle estoit, par des voyes que sa conscience & son honneur ne pouvoient suy permetiens.

ment es paceluy nstruit dit-il, tu m'as la Foy l'espee. Si tu

de Portoutes out sen. Mais

instruis, & les

contia-

he fempar vn où elle ience & permettre respondit qu'elle n'auoit besoin de chose du monde. L'Infidele s'en eston; nant, scachant affez d'ailleurs sa pauureté, fut encore plus estonné de la Foy de cette Chrestienne, lors que s'expliquant dauantage elle adiousta que ses biens estoient dans le Ciel, que Dieu luy gardoit en depost, qu'elle en estoit tresasseurée, & en auoit l'esperance plus serme, que n'ont ceux qui ont semé du bled, lors que la saison de l'Esté estant belle,

ilsen attendent la recolte.

Vne femme infidele faisant vn jour quelques rapports à vne sienne amic Chrestienne, de quelques médisances qu'elle auoit entendu contre elle, luy demanda si ces calomnies ne la touchoient point: Nenny, respondit elle, parce que le suis Chrestienne, & que la Foy m'apprend d'estre bien aise en telles occasions, & que Dicu qui void mon innocence m'en recompensera dans le Ciel. L'Infidele insista que ces choses estoient insupportables, & qu'elle ne pourroit pas en endurer la milliesme partie: l'ay esté de mesine humeur que vous, repartit la Chrestienne, mais le Baptesme m'a tout changé le cœur, & m'a donné d'au74 Relation de la Nouvelle France, trespensées; le ne songe qu'au Paradis, & ne crains plus rien que l'Enfer & le peché.

Plusieurs Chrestiens ont vne pratique bien aimable, lors qu'ils se trouuent en quelque differend auec leur semme, & qu'ils voyent que les choses vont dans l'aigreur. Prions Dieu, disent-ils, le diable n'est pas loin d'icy. Ils se mettent à prier sur l'heure mesme fort innocemment de part & d'autre, & ils trouuent au bout de la priere la fin de leur procez.

Dans la defaite des Chrestiens du bourg de Saint Ignace, dont i'ay parlé dans le Chapitre quatriéme; ceux qui furent emmenez captifs, se voyans liez, & ayans receu commandement de marcher, firent tous ensemble leurs prieres. Bien auant dans la nuit, la difficulté des chemins à trauers les neiges, & la rigueur du froid ayant obligé les ennemis qui les menoiet à faire alte, & allumer du feu; le plusieune de ces bons Chrestiens, mais le plus considerable, à cause qu'il estoit Capitaine, nommé Nicolas Annenharisonk, s'addressant à vne semme qu'on emmenoit aussi captiue; Te souviens tu ma sœur que nous sommes Chrestiens luy dist-il,

radis, & le

ent en me, & nt dans le diaettent à nocemuent au

ubourg

dans le rent emyans rer, firent en auant remins à du froid menoiét plus ieuis le plus Capitaionk, s'admmenoit

ma sœur

uy dist-il,

es années 1647. & 1648. tout haut. Te souviens tu de Dieu? de fois à autre, luy dist-elle. C'est à ce coup qu'il faut estre Chrestien, adiousta-t'il: gardons bien de nous oublier de nos esperances pour le Ciel, en vn temps où il n'y a plus rien à esperer en ce monde. Dieu sera auec nous dans le plus fort de nos mal-heurs: pour moy, dist-il, ie ne veux plus auoir d'autre pensée qu'en luy, & ne cesseray de le prier, mesme apres qu'on m'aura creué les yeux, & en mourant au milieu des feux & des flammes. C'a commençons mes freres, & disons nos prieres. Il commença, & tous le suiuirent auec autant de paix & plus de ferueur, qu'ils n'auoient iamais fait. Les ennemis regardoient cette nouueauté aucc estonnement; mais iene doute point que les Anges ne la vissent auec des yeux d'amour.

Cette femme Chrestienne à qui ceieune Capitaine captif auoit addressé sa parole, sut desiurée le lendemain matin de
sa captiuité. D'autant que celuy qui l'auoit prise estoit Onnontaeronnon, qui
estant icy en ostage à cause de la paix qui
se traite auec les Onnontaeronnons, &
s'estant trouué auec nos Hurons à cette

76 Relation de la Nouvelle France, chasse, y fut pristout des premiers par les Sonnontoueronnons, qui l'ayans reconnu ne luy firent aucun mal, & mesme l'obligerent de les suiure, & prendre part à leur victoire: & ainsi en ce rencontre cét Onnontaeronnon auoitfaitsa prise. Tellement neantmoins qu'il desira s'en retourner le lendemain; disant aux Sonnontoucronnons qu'ils le tuassent 's'ils vouloient; mais qu'il ne pouuoit se resoudre à les suiure, & qu'il auroit honte de reparoistre en son pays, les affaires qui l'auoient amené aux Hurons pour la paix, ne permettant pas qu'il sit autre chose que de mourir auec eux, plustost que de paroistre s'estre comporté en ennemy. Ainsi les Sonnontoueronnons luy permirent de s'en retourner, & de ramener cette bonne Chrestienne, qui estoit sa captiue, laquelle nous a consolé par le recit des entretiens de ces pauures gens dans leur affliction.

Le Pere de ce ieune Capitaine captif, dont ie viens de parler, nous a estonné dans sa constance, au milieu des malheurs qui l'ont accueilly: car ayant perdu en ce rencontre ce fils, qui estoit son vnique; & cinq de ses neueux, & vne niece, mie, par les reconsme l'oe part à ntre cét sc. Tels'en re-Sonnon-'ils vouesoudre e de requi l'ar la paix, re chose st que de ennemy. luy perramener estoit sa olé par le

ne captif,
a estonné
des malant perdu
it son vnivne niece,

ures gens

és années 16 47. 671648. 77 c'est à dire tout le support de sa vieillesse, il n'en a iamais lasché aucun mot, ny de plainte ny d'amertume; mais plustost en a beny Dieu; & se trouuant quelquesois saiss des larmes, qui le surprennent, il en demande incontinent pardon à Dieu, & se console dans la grace qu'il a fait à son fils de mourir Chrestien. C'est luy dans la cabane duquel estoit nostre Chapelle de Saint Ignace, & chez lequel demeuroit le Missionaire de ce bourg. Il se nomme Ignace Onakonchiaronk.

Ie ne veux pas icy obmettre vnechose qui merite que Dieu en soit beny. Au point qu'il falut demolir l'Eglise de Saint Ignace, & que tout le bourg començoit à se dissiper, apres les pertes qui leur estoiet suruenuës coup sur coup, & les alarmes qui les menaçoient d'vn dernier malheur; Ce bon homme ayant remarqué quelque tristesse sur le visage du Pere qui a soin de cette Mission, il s'en alla deuant l'Autel, où apres auoir demeuré en prieres vn temps notable, il s'approcha du Pere, & luy tint ce discours, auquel ie serois conscience d'adiouster aucun mot. Aronhiatiri, luy dist-il, (c'est le nom que

les Hurons donnent au Pere) i'ay l'esprit

78 Relation de la Nouvelle France, tout abbatu, non pas de mon affliction. mais de la tienne. Tu t'oublie ce semble de la parole de Dieu que tu nous presche tous les jours. Je me figure que la tristesse qui paroist sur ton visage, vient de nos afflictions, de ce que cette Eglise qui estoit si florissante va se dissiper: on va abbatre cette Chapelle: plusieurs de nos freres Chrestiens sont ou morts, ou captifs: ceux qui restent vont se disperser de tous costez, en danger de perdre la Foy. N'est-ce pas là ce qui te trouble? Helas! mon frere, adiousta-il, est-ce à nous à vouloir sonder les desseins de Dieu, & ponuons-nous bien les comprendre ¿Qui fommes-nous? vn rien. Il sçait bien ce qu'il faut, & void plus clair que nous. Sçais-tu ce qu'il fera? Ces Chrestiens qui se vont dissiper porteront leur Foy auec eux, & leur exemple fera d'autres Chrestiens où il n'y en a point encore. Pensons seulement que nous ne sommes rien, que nous ne voyons goute, & que luy seul sçait nostre bien. C'est assez ie t'asseure, pour me consoler en mon aduersité, me voyant miscrable de tout point, de penser que Dieu aduise à tout, qu'il nous ayme & scait bien ce qu'il nous faut. Il pous

aion, emble resche istesse de nos se qui on va denos ou caperser de la Foy. Helas! nous à Dicu,& dre: Qui bien ce e nous. tiens qui oy aucc es Chre-Pensons rien, que luy seul r'asseure, rsité, me , de pennous 2ys.Il pour

és années 1647. 6 1648. suiuit dans cétair vn demy quart d'heure, & le Pere admirant vne Foy si entiere dans le cœur de ce bon Sauuage, & cét esprit vraymet Chrestien, en benit Dieu: & n'ayant point d'autre pensée, sinon que Nostre Seigneur luy auoit mis ces paroles en la bouche pour sa consolation, il ne pût se tenir les larmes aux yeux de l'embrasser, & luy dire qu'en effet il le consoloit solidement, que ce qu'il disoit estoit veritable, & qu'il parloit en la façon que les Chrestiens se doiuent consoler dans leurs afflictions. Ie n'obmettray pas icy vne circonstance assez considerable, qui est que le Pere ayant voulu interrompre ce bon Sauuage au commencement de son discours; ce bon homme luy dit, Aronhiatiri laisse moy parler iusqu'au bout, & puis tu parleras, carie croy que Dieu m'ainspiré ce que i'ay maintenant à te dire.

Vne semme Chrestienne voyant vne petite fille qu'elle auoit au berceau bien proche de la mort, l'apporta à l'Eglise pour en saire vne offrande à Dieu. Comme elle se croyoit seule & sans autre tesmoin que Dieu, sa deuotion la porta à parler d'vne voix plus haute. Mon Dieu,

80 Relation de la Nouvelle France, luy disoit-elle, disposez de la vie de cét enfant, & de la mienne, ie vous l'ay offerte dés le moment de sa naissance, le vous offre les douleurs que i'ay receupour la mettre au monde, la douleur que i'ay de la voir en cét estat, & tous les regrets que j'auray la voyant morte. Pardonnez moy siene puis reprimer ma douleur & mes larmes; vous voyez bien dedans mon cœur que ic suis contente qu'elle meure, puisque vous le voulez. Cette bonne femme fut vne demie heure entiefe à faire son offrande, & se retira ne sçachant pas que le Perequi a soin de cette Mis--fion, auoit entendu sa priere. L'enfant mourut la mesme nuit.

Le lendemain la pauure mere desolée ne manqua pas de grand matin à venir s'accuser de ces larmes, qui ne luy estoient pas volontaires. Et comme quelqu'vn la vouloit consoler, de ce qu'elle auoit encore deux enfans au monde: Helas i distelle, ce n'est pas ce qui me console, mais c'est que ma fille est au Ciel, & ne peut plus offenser Dieu. Quoy que ie ne puisse m'empescher de pleurer, Dieu void bien que mon cœur est en repos pour celle qui est morte, & qu'il n'a que des craintes pour

pour les deux qui viuent, carils sont en

danger de se damner & moy aussi.

Cette bonne femme depuis cinq ans qu'elle est Chrestienne, a tousieurs vescu dans l'innocence & la ferueur, & quoy qu'elle soit vne des plus grandes mesnageres du pays, iamais elle n'a manqué vn seul iour à faire ses deuotios, qui sont bien longues, demeurant quelquefois les deux & les trois heures en oraison, aussi immobile, non pas mesme divn seul esgarement de veue, que si elle estoit sans sentiment. Son mary luy disant vniour qu'elle estoit trop long-temps en ses prieres, & qu'elle en reuenoit toute transie de froid: iamais, luy repliqua-t'elle, tu ne m'as reproché que ma charge fust trop pesante, & mon fardeau trop lourd, lors que le reulens des bois, & apporte de quoy nous chauffer: & toutefois i'en reuiens plus transie de froid, que de la priere. Pourquoy ne ferois-ie pas pour le Ciel, ce que le fais pour cette vie ? Enfin cette bonne femme a tant fait par ses prieres, qu'elle a gagné son mary à la Foy, quien estoit bien éloigné.

le me souviens à ce propos de ce qu'vne autré semme Chrestienne disoit il y a

Ff

de cér offere vous our la i'ay de ets que ez moy & mes meure, bonne fe à faiçachant

tte Mis-

L'enfant

e desolée n à venir y estoient lqu'vn la auoit enelas distsole, mais k ne peut e ne puisse void bien r celle qui es craintes

pour

12 Relation de la Nouvelle France. quelque temps fort simplement à vn de nos Peres. Lors que ie reuenois d'vn tel bourg, disoit elle, il m'est venu en pensée de dire mon chapelet, faisant chemin: mais le froid & l'incommodité que ie sentois d'vn vent percant que i'auois au visage, a fait que i'ay obey à ma chair, lors qu'elle m'a suggeré que l'attendisse à dire mon chapelet apres estre arriuée. Estant entrée dans la cabane, l'ay veu vn beau feu allumé; & ma chair a dit à mon ame, chauffe toy auparauant, & apres tu iras à l'Eglise dire ton chapelet plus doucement. Incontinent, adioustoit cette bonne Chrestienne, i'ay connu la ruse du diable, & qu'il vouloit que ie perdisse vne partie de mon merite: & i'ay refpondu à ma chair; C'est trop de t'auoir obey vne fois, il faut que tu obeisse à ton tour: allons prier, & nous nous chaufferons par apres. Ayant dit deux ou trois dixaines, ma chair a recommencé de me solliciter, & m'a dit que c'estoitassez, ou qu'au moinsie me hastasse dauantage, le froid estant trop excessif: mais mon ame Iuy 2 respondu, M2 chair, il faut que Dieu foit seruy le premier, quand tu serastanrost deuant le feu, tu ne te hasteras pas

sce, d'en sortir, hastons nous aussi peu mainvn de tenant. Voila la spiritualité d'vne pauure vn tel femme Sauuage, qui dans vn langage cnféc barbare, n'en explique pas moins netteemin: ment le jeu de la nature, & les victoires ie sende la grace. u vifair, lors

e à dire

Estant

n beau

on ame,

tu iras à

douce-

tte bon-

ruse du

perdiffe

'ay ref-

e t'auoir

se à ton

chauffe-

ou trois

cé de me

assez, ou

stage, le

non aine

que Dieu

crastan-

deras pas

Ce qui maintient dauantage ces bonnes gens dans l'esprit de la Foy, & ce qui va le plus augmentant en eux les sentimens de pieté, est vne pratique dans laquelle nous taschons de les metere, d'offrir souvent à Dieu leurs actions, & s'entretenir dans la deuotion par la voye des oraisons iaculatoires. Cette pratique est si commune à la pluspart, qu'amesme deuantles Infideles, au milieu d'vn chemin. dans la suite de leur trauail, dans le plus fort d'vne douleur, ou d'vne crainte, ils prieront Dieu tout haut, & se feront ressouvenir les vns les autres de faire ces offrandes.Il n'y a pas iusqu'aux enfans qui ne suiuent en cela la pieté de leurs parens.

Ie pris plaisir il y a quelque temps de voir vne petite fille Chrestiene, qui effant sorrie hors de la cabane pour jouer auce ses petites compagnes, pieds nuds & sur les neiges, y estant demeurée trop longtemps, se trouua si saisse du froid, qu'elle

84 Relation de la Nouvelle France, se mit à pleurer, & retournant les larmes aux yeux dans la cabane, ne iettoit point d'autres mots de plainte, sinon ceux-cy: Mon Dieu ayez pitié de moy, ie vous offre le froid que ie sens à mes pieds, & qui me fait pleurer: ce qu'elle alloit re-

petant tout le long du chemin.

Cette pauure petite innocente mourut à quelque temps de là, dans des sentimens de picté qui me firent admirer les bontez de Dieu fur vn 22ge si tendre. Elle voulut durant tout le temps de sa maladie estre portéctous les jours à la Messe, ne pouuant plus se soustenir: & il falut luy obeit iusqu'au jour mesme de sa mort. Elle y disoit si deuotement ses prieres que tous les assistans en estoient touchez de deuotion. Dans le plus fort mesme de sa maladie, elle ne manqua iamais à dire son Benedicite, à la moindre chose qu'on luy faisoit prendre, quand bien ce n'eust esté qu'vne goutte d'eau Samere toute affligée la voyant tirer aux abois, se mit à pleurer, luy disant, Ma fille, tu nous vas donc quitter? à quoy cet enfant respodit, diiy ma mere, mais c'est pour aller au Ciel yestre bien-heureuse: priez bien Dieu,& yous y viendrezapres moy. Elle futlongit point eux-cy: ie vous ieds, &

mourut ntimens sbontez le voulut die estre ne pouluy obeïr Elley dique tous de deuoe sa malareson Beon luy fair'eult esté outeafflise mit à inous vas respodit, er au Ciel enDieu,& c futlongés années 1647. © 1648. 85 temps à l'agonie, ayant perdu ce sembloit, l'vsage de tous les sens; lors que sa mere luy voyant remuer les levres, s'en approcha, & entendit que d'vne voix mourante elle disoit en rendant l'ame,

Iesous taitenr, Iesus ayez pitié de moy. Elle se nommoit Marguerite Atiohentet,

aagée de dix ans.

Ie voyois aussi cét Hyuer vn petit enfant de quatre ans, fils d'vne sort bonne Chrestienne, qui ayant esté battu de sa mere, ne disoit autre chose en pleurant, sinon, Mon Dieu, ie vous ossre les coups que i'ay receu de ma mere, ayez pitié de moy. La pauure mere se mit à pleurer auec son enfant, & à prier Dieu auec luy.

Vn bon vieillard nommé René Tsondihouanne, remply de merites, dont la vie est constamment dans la sainteté, & qui par tout où il se trouue presche & d'exemple & de parole, & auance puissamment nostre Christianisme; estant interrogé d'vn de nos Peres combien de sois par iour il songeoit à Dieu en vn voyage dont il estoit fraischement de retour. Vne seule sois, respondit-il sort simplement, mais qui duroit depuis le matin insqu'au soir. Le Pere luy demandassicét entretien

Ff iij

86 Relation de la Mounelle France. auec Dieu estoit mentalement. Nenny; dit-il, ie me trouue mieux de luy parler, & en suis moins distrait. Quelque peu de iours apres le mesme Pere apprit la façon d'entretien que ce bon vieillard auoit auec Dieu, en vn voyage qu'il fit auce luy. Car entrant en chemin, ce bon Sauuage se mit à dire les prieres qu'il sçauoit, puis ayant gagnéle deuant, il éleua savoix petit à petit. Le Pere sut curieux de prester l'oreille, le suiuant d'assezpres, & fut tout estonné d'entendre les doux colloques qu'il faisoit. Tantost il remercioit Dieu de l'auoir appellé à la Foy, tantost il le benissoit d'auoir crée les forets, & la terre, & le ciel, tantost il deplotoit la misere des Infideles. Puis tout d'vn coup il remercioit Dieu d'auoir appellé en ces pays les Predicateurs de l'Euangile. Ouy, mon Dieu, disoit-il, vous les y suez attiré auec des cordes plus fortes que le fer; puisque ny les mesailes, ny les calomnics, ny les souffrances, ny mille dangers de la mort ne penuet faire qu'ils se destachent d'auec nous, & retournent en leur pays, où ils viuroient à leurs aises. De fois à autre ce bon vieillard par+ loit plus bas, & le Pere ne pouvoit en reés années 1647. & 1648. 87 cueillir que des mots çà & là: puis tout d'vn coup comme enflammé d'vne nou-

que vous estes grand, puisque la terre est grande, & que vous nourrissez tous les

hommes ! O'mon Dieu que vous estes

bon, puisque vous auez pitié des pecheurs, ayez pitié de moy. Ouurez les

yeux aux Infideles qui sont aueugles, & qui voyans ces arbres, ces forets, ce So-

leil & cette lumiere, ne voyent pasque

c'est vous qui auez tout creé; & alloit continuant dans cét air deux & trois heu-

res entieres.

Venny:

parler,

ue peu

pprit la icillard

qu'il fit

ce bon

i'il sça-

il éleua

curicux

ez pres,

es doux

remer-

la Foy;

les fo-

l deplo-

out d'vn

appellé

Euangi-

ous les y

s fortes

s, ny les

ny mille

re qu'ils

ournent

à leurs

ard par+

it en roi

Estant venu en vn lieu dangereux, il changea tout d'vn coup de ton, & tout d'vn autre accent il s'addressa à Dieu. C'est vous mon Dieu, luy disoit-il, qui conduisez icy mes pas, & qui voyez la craince de mon cœur. Non, non, ie no veux pas eraindre la mort, & ie vous abandonne ma vie, si vous voulez que ie tombe dans les embusches de l'ennemy. Où suyrois-ie pour éuster la mort? & où irois-ie pour estre plussen asseurance, qu'estant conduit de vostre main? Si ie meurs auiourd'huy, i'espere qu'auiour-d'huy ie vous verray là haut au Ciel.

Ff iiij

88 Relation de la Nouvelle France, En vn mot ce bon vieillard ne sut que seu durant tout ce chemin, & le Pere qui le suiuoit de compagnie, m'a asseuré que ses paroles estoient comme vn brasier ardant qui l'enstammoient luy-mesme.

Vn autreancien Chrestien, qui nous sert aussi de Dogique, rendant compte de sa conscience, disoit que souuent il estoit les journées entieres ne songeant rien qu'à Dieu, & ne pouuant quasi prendre d'autres pensées. Mais quelquefois, adioustoit-il, il m'arriue le mesme qu'à vn voyageur, qui va de nuit par des chemins inconnus, & qui se void incontinent perdu dans l'espoisseur d'vne forest, faisant rencontre à chaque pas d'vn arbre qui luy heurte la teste, ou des ronces qui l'escorchent de tous costez. Alors, disoitil, ie suis contraint de m'arrester, comme ce voyageur au pied d'vn arbre, attendant que le iour soit venu; & tout ce que ie puis faire, est de dire de fois à autres à Nostre Seigneur que ie suis sans esprit, & que ie suis perdu s'il n'a pitié de moy en mes égaremens. Par fois, adioustoitil, i'ay enuie de erier bien fort en priant Dieu, pour estouffer les distractions que le diable me va suscitant de mesme que nous ompte uent il ngcant li prenuctois, ne qu'à es cheicontiforest, narbre icesqui disoitcomme attence que autres à s esprit, dc moy oustoitn priant

ons que

me que

és années 1647. 1648. 89 ie ferois si l'estois aupres de quelques babillards, & que nonobstant le bruit & l'insolence de leurs discours, ie voulusse me faire entendre. Les demons ont beau faire, disoit-il, ie suis resolu de n'abandonner la priere qu'auec la vie; de mesme qu'estant entre les mains des Hiro-

quois, i'allois toussours chantant, quelques tourmens qu'ils me sissent endurer, & i'auois la pensée de ne point quitter

mon chant de guerre, que lors que la mort m'auroit osté les forces & la pa-

role.

Ayant veu vn bon Chrestien retourné d'vn fort long voyage de six mois, encore plus feruent qu'il n'estoit party d'auec nous, ie voulu m'enquester plus particulierement de la façon dont il s'estoit conserué dans vne innocence qui m'estonnoit. I'ay tousiours marché sur mes gardes, me respondit-il; le matin ie pensois que peut-estre auant le midy ie serois pris des ennemis, qui sont à craindre durant tout le chemin, & ainsi ie me disposois à la mort: à midy ie pensois que peut-estre ie n'arriuerois pas iusqu'à la nuit, & ainsi ie m'entretenois auec Dieu: le soir ie craignois que la nuit on ne nous surprit

90 Relation de la Nouvelle France, en dormant. Estant arriué en vn lieud'asseurance, ie craignois les dangers du retour: Si l'eusse eu proche de moy vn Confesseur, la facilité du pardon eust fait peut-estre que l'eusse esté moins sur mes gardes. On me presenta à mon arriuée vne femme, ie ne voulus pas y entendre: le lendemain on m'en amena vne mieux faite, qui trouua aussi son refus: ils me prierent de faire moy-mesme le choix de celle qui m'aggreeroit dauantage; Ie leur dy que ce n'estoit pas cela qui m'arrestoie, mais la crainte d'vn Dieu & la Foy d'vn Paradis & d'vn Enfer; & là dessus ie leur parlay de nos mysteres, qu'ils admirerent, se plaignans que les Euro+ peans auac lesquels ils ont commerce, ne les venoient pas instruire: & du depuis ils melaisserent en repos de ce costé là.

Tous les Ieudis ce bon Sauuage commençoit à se disposer à la Communion spirituelle; les Samedis il se confessoit à Nostre Seigneur, comme s'il eust eu vn Prestre auec soy: le Dimanche matin il assistoit spirituellement à la Messe, & communioit mentalement, & disoit que cela l'auoit le plus fortissé; taschant la semaine suiuante de garder tous les bons es années 1647. 61648. 91 propos & les promesses qu'il auoit fait à

Nostre Seigneur.

Au retour de ce long voyage, ayant apris que les Hurons n'estoient point descendus à Quebec, & qu'en suite nous n'auions receu aucun secours de ce costé là; il partagea ce qu'il auoit rapporté de fon voyage, enuiron quatorze mille grains de Porcelaine, qui sont icy de grands threfors, & vint nous en presenter autant qu'il s'en retenoit. Me disant que s'il estoit plus riche, il nous soulageroit plus puissamment dans nos necessitez, puis qu'il ne pouuoit assez reconnoistre les obligations qu'il nous auoit de luy auoir donné la connoissance de la Foy,& de l'auoir rendu Chrestien. Il se nomme Charles Ondagiondione.

Depuis sept ans qu'il est Chrestien, il n'a manqué qu'vne seule sois à entendre la Messe, lors qu'il a esté icy dans le pays, encoren'y auoit-il pas de sa faute, & toutes sois il en eut vn bien grand scrupule; disant qu'estant ordinairement tout! Esté ou dans les guerres, ou en voyage, il ne se soustient que sur les prouisions & des merites & de vertu, qu'il doit tascher de faire tout le long de l'Hyuer qu'il en a la

nce, n lieu gers du noy vn

ins fur on arri-

entenna vne fus: ils

e choix

tage; Ie ui m'ar-

eu & la klàdes-

s, qu'ils

es Euro+ erce, ne

u depuis

ofté là.
ge comimunion
ifeffoit à
ift eu vn

e matin lesse, & lisoit que

ant laseles bons commodité. Mais brisons ce Chapitre, car les sentimens de ces bons Chrestiens n'ont point de sin, & ce sera sans doute dans le Ciel, où nous benirons Dieu des graces qu'il seur fait, & où nous verrons qu'il n'a pas moins esté leur Createur, leur Redemptour, leur Pere, & tout Amour pour eux, que pour les peuples de l'Europe. Domini est terra & plenisudo eius, orbis terrarum & universi qui habitant in eo.

Des principales superstitions qu'ayent les Hurons dans leur insidelité, & premierement leur sentiment touchant les songes.

## CHAPITRE XII.

Orreles desirs que nous auons communément, qui nous sont libres, ou au moins volontaires, qui prouiennent d'une connoissance pe dedente de quelque bonté qu'on aix se ceu estre dans la chose desirée; les Harons croyent que nos ames ont d'autres desire, comance,
apitre,
cestiens
s doute
ien des
verrons
reateur,
& tout
peuples
denitude

qu'ayent té, &

ui babi-

us auons
is font liqui procedente
ceu estre
is croyent
irs, com-

és années 1647. 1648. 93
me naturels & cachez; lesquels ils disent
prouenir du fond de l'ame, non pas par
voye de connoissance, mais par vn certain transport aueugle de l'ame à de certains objets: lesquels transports on appelleroit en termes de Philosophie, Desideria innata, pour les distinguer des premiers desirs, qu'on appelle Desideria Elicita.

Or ils croyent que nostre ame donne à connoistre ces desirs naturels, par les songes, comme par sa parole: en sorte que ces desirs estant esfectuez, elle est contente: mais au contraire si on ne suy accorde ce qu'elle desire, elle s'indigne; non seulement ne procurant pas à son corps le bien & le bon-heur qu'elle vou-loit suy procurer, mais souuent mesme se reuoltant contre suy, suy causant diuer-ses maladies, & la mort mesme.

Or de sçauoir d'où vient ce pouuoir à l'ame, tant pour le bien que pour le mal, c'est dont les Hurons ne s'enquestent pass car n'etans ny Physiciens, ny Philosophes, ils n'examinent pas ces choses dans leur fond, & s'arrestent aux premieres notions qu'ils en ont, sans en rechercher les causes plus cachées, & sans voir s'il

94 Relation de la Nouvelle France. n'y a point quelque contradiction dans leur raisonnement. Ainsi lors que dans le fommeil nous songeons à quelque chose d'éloigné, ils croyent que l'ame sort de fon corps, & va le rendre presente aux choses qui luy sont representées durant tout ce temps-là : sans examiner plus auant l'impossibilité qu'il y auroit dans ces égaremens & ces longs voyages de nos ames, destachées de leurs corps durant le temps de leur sommeil : sinon qu'ils disent que l'amesensitiue n'est pas celle qui sort, mais seulement la raisonnable, quin'est pas dépendente du corps dans ses operations.

En suite de ces opinions erronées, la pluspart des Hurons sont sort attentis à remarquer leurs songes, & à sournir à leur ame ce qu'elle leur a representé durant le temps de seur sommeil. Si par exemple ils ont veu vnc espée en songe, ils taschent de l'auoir: s'ils ont songé qu'ils faisoient vn festin, ils en sont vn à leur resueil, s'ils ont de quoy; & ainsi des autres choses. Et ils appellent cela Ondinnonk, vn desir secret de l'ame, de-

claré par le songe.

Toutesfois de mesme que quoy que

dans
dans
dans
dans
chose
schose
fort de
te aux
durant
r plus
t dans
ges de
ps duinon
est pas
raison-

ées, la entifs à urnir à nté du-Si par fonge, fongé ent vn à infi des la Onne, de-

u corps

oy que

es annces 1647. 6 1648. 95 nous ne declarions pas tousiours nos pensées & nos inclinations par la parole; ceux-là ne lairroient pas d'en auoir la connoissance, qui verroient par vne veuë surnaturelle le profond de nos cœurs. Ainsi les Hurons croyent qu'il y a de certaines personnes plus esclairées que le commun, qui porcent pour ainsi dire, leur veue iusques dans le fond de l'ame, & voyent ces desirs naturels & cachez qu'elle a, quoy que l'ame n'en ait rien declaré par les songes, ou que celuy qui auroit eu ces songes, s'en fust entierement oublié. Et c'est en cette façon que leurs Medecins, ou plustost leurs Iongleurs qu'ils appellent Saokata, s'acquierent du credit & font valoit leur art, disans qu'vn enfant au berceau, quin'a ny iugement ny connoissance, aura vn Ondinnonk, c'est à dire vn desir naturel & caché de telle chose : qu'vn malade aura de semblables desirs, de diuerses choses, desquels il n'aura iamais eu aucune connoissance, ny rien qui en approche. Car comme nous dirons cy-apres, les Hurons croyent qu vn des puissans remedes pour recouurer au plustost la santé, est de fournir à l'ame du malade, ces sortes de desirs naturels.

'96 Relation de la Nouvelle France,

Mais d'où vient cette veue si percante à ces gens plus esclairez que le commun? Ils disent que c'est vn oky, c'est à dire vn puissant geme, quiestant entré dans leur corps, ou leur ayant apparu soit en songe, soit apres leur resueil, leur fait voir ces merueilles. Les vns disent que ce genie leur apparoist sous la forme d'vn Aigle: les autres disent le voir comme vn Corbeau, & mille autres formes semblables, selon que chacun aura diuerses fantaisies. Car ie ne croy pas qu'il y ait en tout cela aucune vraye apparition, ny aucune operation vrayment diabolique en toutes les sottises, dont tout ce pays est remply.

Or les façons sont disserentes dont ces Medecins & trompeurs disent voir ces desirs cachez de l'ame du malade. Les vns regardans dans vn bassin plein d'eau, y voyent, disent-ils, comme on seroit dans vn miroir, passer diuerses choses; vn beau colier de Porcelaine, vne robe de peaux d'escurieux noir, qui sont icy estimées les plus precieuses, vne peau d'asne sauuage richement peinte, selon la façon du pays, & choses semblables, qui disent-ils, sont les desirs de l'ame du malade. D'auerçante mmun? dire vn ans leur en sonfait voir ne ce ged'vn Aimme vn semblaerses fanl y ait en

n, ny au-

olique en

e pays est

dont ces
voir ces
le.Les vns
d'eau, y
croit dans
s; vn beau
de peaux
y estimées
l'asne saua façon du
disent-ils,
de. D'au-

es années 1647 co 1648. 97 cuns semblent entrer en furié, comme faisoient autrefois les Sybilles, & s'estans animezen chantant d'une voix estonnante, ils disent voir ces choses, comme de uant leurs yeux. Les autres se tiennent cachez en une espece de taberhacle, & dedans ces tenebres, font mine de voir tout autour d'eux les images des choses, dont ils disent que l'ame du malade a ces desirs, qui souvent luy seront inconnus

à luy-mesme.

Mais pour reuenir aux songes ordinalres, non seulement la pluspart des Hurons taschent de fournir à leurame, ces desirs pretendus des choses qui leur sont representées en songe, c'est à dire qu'ils taschent de les auoir : mais de plus ils ont coustume de faire festin, lors qu'ils ont eu quelque songe sauorable Parexemple si quelqu'vn a songé qu'il prenoit en guerre vn ennemy, & lay (endoit la telte auec vne hache d'armes, il feravn festin dans lequel il publiera aux inuirez fon songe, & demandera qu'on luy fasse prefent d'vne hache d'armes, & quelqu'vn des inuitez no manquera famals de luy en offrir vac; carep ces occasions its prennenra honneur de paroifite liberaux & magnifiques.

## 98 Relation de la Nouvelle France,

Ces festins ce font, disent-ils, asin d'obliger leur ame à tenir sa parole, croyans qu'elle est bien aise qu'on tesmoigne cette satisfaction du songe fauorable qu'on a cu, & qu'en suite elle se met plustost en deuoir de l'essectuer: & si on y manquoit, ils pensent que cela seroit capable d'en empeschet l'esset, comme si l'ame indignée retiroit sa parole.

Non seulement ils sont ces sestins, mais ont coustume dans leurs chansons de faire mention de ces songes fauorables, comme pour en haster l'esser, & asin que leurs camarades les en congratulent par auance, & les en estiment dauantage; ainsi qu'en France on congratuleroit à un Capitaine allant à la guerre, si on croyoit qu'il allast à une victoire asseurée.

Mais apres tout, leurs songes ne sont rien que mensonges, & s'il s'en trouve quelqu'un de veritable, ce n'est que par hazardien sorte qu'ayant examiné le tout sort soigneusement, ie ne voy pas qu'il y ait rien de particulier en leurs songes; ie veux dire que ie ne croy pas que le diable leur parle, ou ait aucun commerce auce eux par cette voye; quoy que quelques trompeurs, pour se donner du credit,

ance, afin d'ocroyans gne cete qu'on aftost en anquoit, ble d'en me indi-

ins, mais
fons de
forables,
afin que
flent par
flantage:
croit à vn
flent poit

n trouve que par néle tout as qu'il y onges; ie le diable erce auec quelques lu credit, disent des merueilles de leurs songes, & se fassent prophetes apres que les choses sont arrivées, publiant faussement qu'ils en auoient eu la connoissance auant l'euenement. Plusieurs estimez des plus clair-voyans, m'auoient asseuré qu'ils deuoient venir iusqu'à vne vieillesse tresheureuse; & ie les ay veu mourir dés la mesme année: mais le mal est qu'apres leur mort ils ne pouvoient parler pour accuser leurs songes de fausseté.

Sentiment des Hurons touchant leurs maladies.

## CHAPITRE XIII.

Les Hurons reconnoissent trois sortes de maladies. Les vnes naturelles, lesquelles se guerissent par remedes naturels. Les autres, croyent-ils, causées par l'ame du malade, qui desire quelque chose; lesquelles se guerissent fournissant à l'ame son desir. Ensin les autres sont maladies causées par sortilege, que quelque sorcier aura donné à celuy qui est malade; lesquelles maladies se guerissent saisant souvelle France, guerissent saisant sortir du corps du malade, le sort qui est la cause de son mal.

Ce sort sera vn nœud de cheueux, vn morceau d'ongle d'home ou de quelque animal, vn morceau de cuir ou de bois, vne sueille d'arbre, quelques grains de sable, & autres choses semblables.

La façon de faire sortir ces sorts, est quelquesois par vomitoires, quelquesois sucçant la partie dolente, & en tirant ce qu'on dit estre le sort. En quoy certains songleurs sont si subtils en leur mestier, qu'auec la pointe d'vn cousteau, ils tireront ce semble, cu plustost feront paroistre ce qu'il leur plaist; vn morceau de fer ou de caillou, qu'ils diront auoir tiré du cœur, ou du sond des os d'vn matade, sans toutesois auoir fait aucune incision.

Or quoy que ie ne croye pas qu'il y ait parmy eux autres maladies que naturelles, toutefois ils sont si portez à se persuader le contraire, qu'ils croyent quela pluspart de leurs maladies sont ou de dessits, ou de sortilege. En telle façon que s'ils ne guerissent au plustost d'une maladie, qu'ils ne pourront nier auoir esté naturelle en sa cause, par exemple d'un

France, corps du le son mal. eueux, vn e quelque la de bois, grains de lables. s forts, est

quelqueentirant quoy cers en leur n cousteau, tost feront

n morceau iront auoir

os d'vn ma; aucune in-

squ'il y ait ue naturelez à se peryent que la 
nt ou de dee façon que 
t d'vne maer auoir esté 
kemple d'vn

és années 1647. 1648. 101 coup d'espée, d'vne morsure de quelque ours; ils disent incontinent ou que quelque sorcier s'est mis de la partie & que quelque sort en empesche la guerison, ou que l'ame elle mesme a quelque desir qui l'inquiete, & qui tuë le malade, (car c'estainsi qu'ils parlent.) C'est pour quoy il arrive souvent qu'ils esprouvent l'vn apres l'autre tous les remedes qu'ils sçauent contre toutes ces sortes de maladies.

Or cela vient de ce qu'ils se persuadent que les remedes naturels doiuent auoir leur effet comme infaillible, & deuroient rendre la santé si le mal estoit purement naturel, de mesme que le seu chasse infailliblement le froid: ainsi le mal continuant ils concluent qu'il doit y en auoir quelque autre cause non naturelle; dont ayans esprouué le remede, & n'en ayans point veu l'effet qu'ils desiroient, ils iugent n'auoir pas encore assez bien reconnu la cause principale du mal, & l'attribuentà quelque autre principe. En quoy iln'y a iamais de fin ; car ces desirs de l'ame estansimaginaires, peuuent estre infinis; comme aussi les sortileges qui pourroient empescher vne parfaite guerison. Jusques-là mesme qu'apres que seurs Ion-

Gg iij

gleurs se seront vantez d'auoir tiré du corps du malade dix & vingt sorts, s'ils ne voyent le mal cessé, ils en attribuent la cause à quelque autre sort plus caché & inexpugnable à leur art. Et nonobstant cela ces songleurs & ces remedes impertinens ne laissent pas d'auoir tout leur credit dans l'esprit de nos Hurons, autant qu'en France pourroient auoir les plus habiles Medecins, & les remedes les plus exquis, quoy que souuent ils ne rendent pas la santé.

Ce qui leur donne ce credit est que comme souvent ils ont recours à ces remedes impertinens, & qu'ils s'en servent aux moindres maux dont ils se sentent attaquez, d'vn mal deteste, d'estomac, de colique, & d'vne sievre fort legere qui passeroit d'elle-mesme en vn iou. se trouvans ou gueris ou quelque peu soulagez de leur mal, ou mesme de leur imagination, apres tels remedes, ils leur attribuent ce bon esset; ne iugeans pas que post hoc, non propter hoc sanati sunt, ce qui est ordinaire auxignorans, vi sumant non

causam pro causa.

Ioint que non seulement les malades, mais quasi tout le monde trouuant son France, ir tiré du ts, s'ils ne ibuent la caché & nobstant es impertout leur ns, autant r les plus es les plus er endent

est que à ces ren seruent
e sentent
comac, de
egere qui
n, se trousoulagez
imaginaeur attris pas que
nt, ce qui
mant non

malades, juant son és années 1647. 6 1648. 103 conte en l'vsage de la pluspart de tels remedes, chacun est puissamment porté à croire qu'en esset ils ont leur essicace pour rendre la santé, Nam qui amant ipsi sibi somnia singunt.

Voicy l'ordre qu'on y tient. Quelqu'vn estant tombé malade, ses parens sont venir le Medecin, i'eusse mieux dit le Iongleur, qui doit porter iugement de la maladie. S'il dit que la maladie est naturelle, on se servir a de breuuages, de vomitoires, ou de certaines eaux dont ils feront iniection sur la partie dolente: quelquesois de scarifications, ou bien de cataplasmes. En quoy leur science est bien courte, le tout se reduisant à quelques racines puluerisées, & quelques simples cueillis en leur saison.

Mais d'ordinaire ces Medecins vont plus auant, & diront que c'est vne maladie de desir, asin qu'on les employe à deuiner quels sont ces desirs de l'ame, qui la troublent. Et quelquesois sans beaucoup de ceremonie ils indiqueront au malade quatre ou cinq choses, qu'ils luy disent que son ame desire; e'est à dire qu'il saut qu'il tasche à les trouuer, s'il veut recouurer la santé. En quoy ces Ion-

Gg iiij

gleurs sont pleins de ruse & demalice; car s'ils croyent que quelqu'vn ne soit pas pour en reschapper, ils diront que son ame a vn desir de quelque chose, qu'ils iugent assez que iamais il ne pourra recouurer: car ainsi cét homme mourant, on attribuë sa mort à ce desir qui n'aura pû estre essectué.

Mais lors qu'ils voyent que le malade est de consideration, ils ne manqueront pas d'ordinaire à josser de leur reste, & faire vne ordonnance de medecine qui doit mettre tout le public en action. Ils diront que l'ame du malade aura quinze ou seize desirs, dont les vns seront de choses tres riches & precieuses; les autres de quelques dans les plus recreatiques qui soient dans le pays, de sestins, de balets, & de toutes sortes de passe-temps.

L'ordonnance estant faite les Capitaines du bourg tiennent conseil, comme en vne affaire importante pour le public, & deliberent s'ils s'employeront pour le malade: & lors qu'il y a quantité de malades qui sont personnes considerables, on ne peut croire auec combien d'ambition & de brigues, leurs parens & amis s'employent à qui aura la preference, le

alice; e foit t que chose, ourra urant,

n'aura

nalade ucront este, & ne qui on. Ils quinze ront de les aucreatitins, de temps. Capitainmeen blic, & pour le de maerables,

l'ambi-

& amis

enco, le

es années 1647. © 1648. 105 public ne pouvant pas rendre ces honneurs à tout le monde.

La conclusion des Capitaines estant prise en faueur de quelqu'vn, ils enuoyent des deputez vers le malade pour sçauoir de sabouche quels sont ses desirs. Le malade sçait bien faire son personnage en ces rencontres; car quoy que bien sou-uent ce soient maladies fort legeres, ou lustost à vray dire des maladies d'ambi-non, de vanité, ou d'auarice; toutesois il respondra d'une voix mourante qu'il n'en peut plus, que des desirs qui ne luy sont pas volontaires le sont mourir, & que ces desirs sont de telle & telle chose.

Le rapport en estant sait aux Capitaines, ils se mettent en peine de sournir au malade l'accomplissement de ses desirs, saisans pour cét esset vne assemblée publique, où ils exhortent tout le monde à y contribuer; & les particuliers prenans à gloire de paroistre magnisiques en ces rencontres: car tout cela se fait à son de trompe, vn chacun à l'enuy l'vn de l'autre taschant de l'emporter sur son compagnon. Si que souuent en moins d'vne heure, on aura sourny au malade plus de vingt choses precieuses qu'il aura desi-

rées; qui luy demeureront ayant recouuré la santé, ou s'il mouroit, à ses parens. En sorte qu'vn homme deuient riche en vn iour, & accommodé de tout ce dont il a besoin: car outre les choses qui estoient de l'ordonnance du'Medecin, le malade ne manque iamais d'en adiouster quantité d'autres; qui, dit-il, luy ont esté representées en songe, & dont par consequent dépend la conservation de sa vie.

Aprescela on proclame les danses, qui doiuent se faire dans la cabane & à la veuë du malade, trois & quatre iours de suite, desquelles on dit aussi que dépend sa santé. Ces danses approchent pour la pluspart des branles de la France: les autres sont en sorme de balets, auec des postures & des proportions qui n'ont rien de sauage, & qui sont dans les regles de l'art: le tout à la cadence & à la mesure du chant de quelques-vns, qui sont les maistres du mestier.

C'est le deuoir des Capitaines de tenir la main à ce que le tout se fasse auec ordre, & dans la magnificence. Ils vont dans les cabanes y exhorter les hommes & les femmes, mais nommément l'essite recouoarens. che en e dont es qui edecin, adiouluy ont ont par

ion de

les, qui
ex à la
ours de
dépend
pour la
les aulec des
i n'ont
les ree & à la
ns, qui

le tenir
uec orls vont
ommes
: l'eslite

de la ieunesse is années 1647. 61648. 107 de la ieunesse vn chacun taschant d'y paroistre vestu à l'auantage, & de s'y faire

valoir, de voir & d'y estre veu.

En suite les parens du malade sont des sestins tres magnifiques, où vn grand monde est inuité; dont les meilleurs morceaux sont le partage des plus considerables, & de ceux qui ont le plus paru durant ces iours de magnificence publique.

Iamais le malade ne manque apres cela de dire qu'il est guery, quoy que quelquesois il meure vn iour apres cette celebrité. Mais comme d'ordinaire ces maladies ne sont rien que feintises, ou de petits maux passagers, on se trouue en esset guery, & c'est ce qui donne ce grand credit à ces remedes.

C'est l'occupation de nos Sauuages tout le long de l'Hyuer, & la pluspart de leurs chasses, de leurs pesches, de leur trasse & de leurs richesses s'employent en ces recreations publiques: & ainsi en dansant on guerit les malades.

Or dans ces choses, quoy qu'il y ait non seulement de l'erreur, mais aussi du desordre, & mesme souuent du peché, lequel sans doute ne peut estre permis aux

108 Relation de la Nouvelle France, Chrestiens; toutefois le mal est bien moindre que nous ne le jugions d'abord, & bien moins estendu qu'il ne nous paroissoit.

D'un espece de sort dont les Hurons se seruent pour attirer le bon-heur.

## CHAPITRE XIV.

Lauoir ie ne sçay quoy de monstrueux a nos Hurons, ou qui leur sont extraordinaires, passent facilement dans leurs esprits pour des Oky, c'est à dire comme des choses qui ont vne vertu come surnaturelle, dont en suite ils estiment à bonheur d'en auoir fait rencontre, & les gardent precieusement, autant que sont quelques impies en Europe, des sorts ou characteres donr ils se seruent pour attirer apres eux le bon-heur.

Si par exemple nos Hurons estans à la chasse ont de la peine à tuer vn ours, ou vn cerf, & qu'en l'ouurant ils trouuent dans sa teste ou dans ses entrailles quelque chose d'extraordinaire, vne pierre,

ons se ur.

nblent
trueux
etraors leurs
comme
furnaà bonles gare font
orts ou
ur atti-

ns à la n ours, ouuent es quelpierre, vn serpent; ils diront que c'est là vn Oky, & que c'est ce qui donnoit cette vigueur à cét animal, & qui l'empeschoit de mourir. Et ils prendront comme vn charactere, ce serpent ou bien cette pierre, & croiront que cela leur portera bon-heur.

Si dans vn arbre, ou mesmeen souissant la terre, ils sont rencontre de quelque pierre d'vne sigure extraordinaire, qui par exemple ait la saçon d'vn plat, d'vne cuillière, ou d'vn petit pot de terre, ils prendront ce rencontre à bon-heur, disans que de certains Demons qui sont leur demeure dans les bois, y joublient quelquesois ces choses, & que c'est vn bon-heur à quiconque en a fait le rencontre. Et appellent ces che ses Aaskouandy.

Ils disent que ces Aaskouandy, ou ces sorts, changent quelquesois de forme & de sigure, & qu'vn homme ayant serré ou cette pierre, ou ce serpent trouvé dans les entrailles d'vn cerf, sera estoné le lendemainde trouver en sa placevne seve ou vn grain de bled; d'autressois le bec d'vn corbeau, ou les ongles d'vnaigle. Comme si cét Aaskouandy ou Demon samilier, se transformoit, & enoit plaisir de

tromper ainsi les hommes parces metamorphoses. Mais ce sont fables qui se croyent, à cause qu'elles se disent souvent, chacun disant l'auoir ouy dire de quelque autre, & pas vn ne disant l'auoir veu; sinon quelques trompeurs pour se donner credit, & faire qu'on estime leur Aaskouandy, & qu'on leur achepte bien cher.

Ils croyent que ces Aaskouandy portent bom-heur à la chasse, à la pesche, dans le trasic, dans le jeu, & disent que quelques-vns ont vne vertu generale pour toutes ces choses; mais que les autres ont vne vertu limitée pour vne chose, & non pas pour vne autre; & que pour sçauoir leur vertu, c'est à dire en quoy ils portent le bon-heur, il faut en estre instruit en songe.

Or c'est vne pratique assez commune, que ceux qui ont ces Aaskouandy, leur font sestin de sois à autre, comme si fai-sant sestin en l'honneur de ce Demon samilier, il leur estoit plus sauorable. D'autres sois ils l'inuoquerot dans leurs chansons, & prieront leurs amis de se mettre aussi de la partie, & les ayder à saire ces prieres.

CC

ray

pu.

qu etc

tre

Il y a vne certaine espece de charactere,

és années 1647. 6 1648. 111
qu'ils appellent Onniont, qu'ils croyent

nt,

uc

fi-

CL

u-

er.

OY-

ans

icl-

our

ont

non

ioir

ent

ne,

eur

fai-

fa-

au-

an-

ttre

ces

auoir vne vertu plus grade. Ils disent que cét Onniot est vne espece de serpet, quasi de la figure du Poisson armé; & que ce serpent va perçant tout ce qu'il rencontre en chemin, les arbres, le purs, & les rochers mesme; sans que sil se destrochers mesme; sans que sil se des sil se des l'appellent. Oky par excellence, c'est à

l'appellent Oky par excellence, c'est à dire vn vray Demon, & croyent que ceux qui peuuent le tuer, ou en auoir quelque

morceau, attirent apres eux le bon-heur.

Nos Hurons disent ne connoistre point ce Serpent si prodigieux: maistout ce qu'ils en sçauent n'est que par le rapport des Algonquins, qui leur vendent bien chair, mesme vn petit morceau, qu'on a de la peine à connoistre si c'est ou du bois, ou du cuir, ou quelque morceau de chair ou de poisson.

Au reste si on me demande si en esset ces Aaskouandy portent bon-heur; ie diray que ie n'en sçais rien: mais ce que ie puis asseurer, est que ie n'ay point veu que ceux qui sont estat d'auoir ces characteres, ayent meilleur marché que les autres lors qu'ils vont au trasic; & s'ils rap-

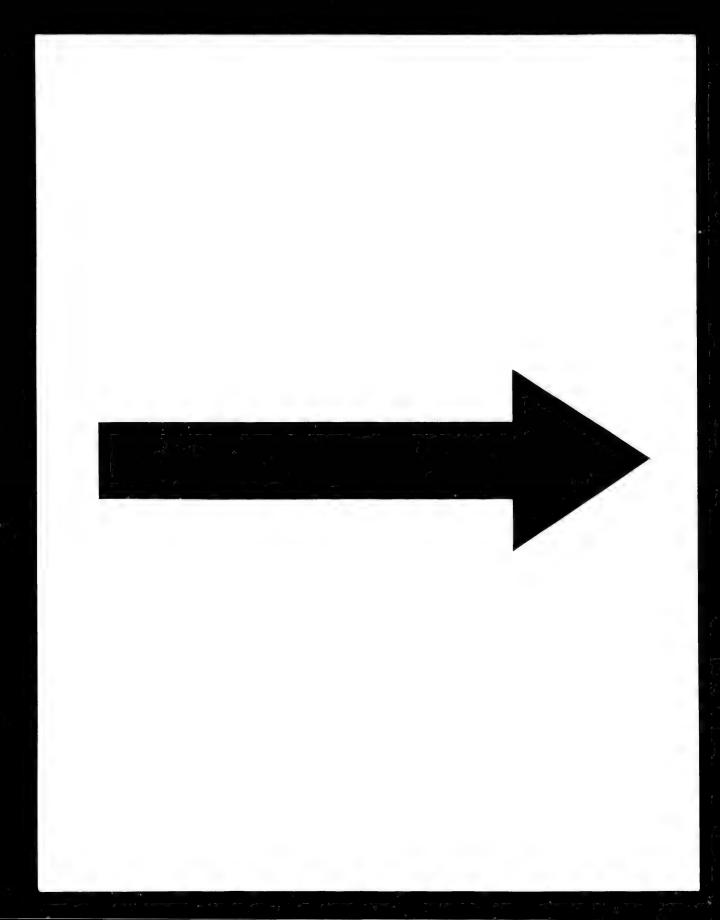



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



112 Relation de la Nouvelle France, portent dauantage c'est qu'ils y ont plus porté, & souvent mesme ils en reviennent plus gueux. Dans les pesches ie ne voy point que leurs retz y soient plus chargez de poisson. A la chasse, les plus robustes, ceux qui courent le mieux & qui sont les moins paresseux, sont ceux qui d'ordinaire en retournent les plus chargoz: & sounent dans le jeu, ceux qui y perdent dauantage, sont ceux qui font estat d'auoir quelque sort poury attirer le bon heur. Et c'est vn prouerbe parmy les Huronsmelme, que l'industrie, la force & la vigilance sont le plus puissant Askouandy qu'un homme puille auoir.

Senciment qu'ont les Harons des maladies qu'ils croyent venir par sortilege. De leurs Denins co Magiciens.

in reste to on me demands to carefter

Es Hurons estiment qu'il ya rue elpece de serpent monteneux, qu'ils nomment Angont, qui porte auer soy les maladies, la most, & qualitous les malheurs heurs du monde. Ils disent que ce monstre habite dans des lieux sousterrains, dans des cauernes, dessous quelque rocher, dans les bois & montagnes, mais d'ordinaire dans les Lacs & Riuieres.

C'est, disent-ils, de la chair & de ce serpent effroyable, dont les Sorciers se seruent pour faire mourir ceux sur lesquels ils veulent ietter leur sort, frottant de cette chair enuenimée quoy que ce soit, vne fueille de bled, vn floccon de cheueux, vn morceau de cuirou de bois, vn ongle de quelque animal, ou autres choses semblables: en sorte que ces choses ainsi frottées de cét onguant, reçoiuent vne vertu maligne, qui les fait penetrer iusqu'au plus profond des entrailles d'yn homme, dans ses parties les plus vitales, & iusques dans la moëlle des os; y portant auec foy la maladie & la douleur, qui consomme & fait mourir ceux qui en sont atteins, si par quelque vertu contraire on ne trouve moyen de retirer ces choses, ausquelles le sort est attaché; ainsi que nous auons dit cy-dessus.

Or de sçauoir s'il y a vrayement des Sorciers en ce pays, ic veux dire des hommes qui fassent mourir par sortileges, c'est

Hh

olus cn-

plus

x & cux

plus k qui

font

tiret army

forisant

illani illoir

nala-

ne efquils foyles esmalheurs

114 Relation de la Nouvelle France, ce que ie ne puis pas decider : seulement ie puis dire qu'ayant examiné tout ce qui s'en dit, ie n'ay point encore veu aucun fondement assez raisonnable de croire qu'en effet il y en ait icy qui se messent de ce mestier d'Enfer. Car premierement nous voyons que les maladies qu'ils disent estre par sortilege, sont maladies tres-naturelles & ordinaires. Secondement, nous voyons que ceux qui font estat de tirer cessorts, hors le corps des malades, ou ne sont rien que des trompeurs, qui feront paroistre vne chose prodigieuse qu'ils diront auoir arraché du profond des parties plus vitales d'vn homme, quoy que iamais elle n'y air entré: ou si vrayement ils font sortir ar vomitoires vn floccon de cheueux, v. morceau de fueille ou de bois, ou quelque aurre chose semblable, qui accompagnera les choses dont la nature se sera deschargée, c'est sans raison qu'ils s'imaginent qu'il y ait vn sorrattaché à ce morceau de bois, ou à ce floccon de cheueux. Enfin ceux qui ont le renom d'estre Sorciers parmy eux, & qui mesme sont massacrez fous ce soupçon, n'ont rien qui les en rende criminels, sinon ou la phantaisse

nent qui icun coirc nt de ment s diadies ndefont s des rome prohé du d'vn ait en-3r VOmorue auignera Scharbinent cau de Enfin orciers Tacrez les en

ntailie

es annees 1647. 61648. 119 d'vn malade, qui dira auoir fongé que c'est vn tel qui le fait mourir par vn forte ou la malice de quelque ennemy, qui en fera courir le bruit ou l'imagination trop foupçonneuse de quelqu'vn, qui pour l'auoir veu dans les pois, ou dans quelque campagne hors du chemin, dira qu'il y faisoit des sortileges; car c'est là dessus qu'on leur fait leur procez, ou plustost que sans aucune forme de procez on assomme ces pauures gens, come Sorciers, sans que pas vn ose prendre leur cause en main, ou venger leur mort. Or lans doute ce sont des sondemens trop legers de iuger qu'en effet ces pauures miserables soient vrayement des Sorciers, que nos Huranseppellent Okyontacchiata, c'est à dire qui tuent par sortileges, dont il n'y a aucun qui en fasse profession.

Mais ils appellent Arendioquanne, certains Iongleurs qui font des Deuins & Magiciens. Les vns font profession de procurer tantost la pluye, & tantost le beautemps, selon qu'il est necessaire pour les biens de lacetre. D'autres semessent de faire des Prophetes, predisent les choses sutures, si par exemple on aura vn heureux succez à la guerre, voyant les

Hh i

choses éloignées, si par exemple les ennemis sont en campagne, descouurant des choses cachées, quipar exemple sera d'autheur de quelque vol.

Cestrompeurs disentauoir ce pouvoir Excette veue si trasperçantepar la faueur du Demon qui leur est familier, & ils sont creus à leur parole, ou au moins pourueu que de cent propheties, ils rencontrent vne fois, cela suffit à leur donner vn grand credit. l'en ay veu qui asseuroient auoir fait des prodiges, auoir changé vne baguete en vn serpent, auoir resuscité vn animal qui estoit mort, à force de le dire quelques-vns les croyoient, & disoient mesme l'auoir veu. On s'est vanté en nostre presence de faire ces coups, pensant que nous deussions prendre les paroles pour des effets : mais nous auons deffié ces gens-là, & pour les piquer dauantage au jeu, & les engager à vne confusion publique, estant tres-asseuré qu'ils n'en viendroient iamais à bout, nous leur auons promis de grandes recompenses, s'ils faisoient ces miracles: Ils ont tasché de s'en retirer sans confusion; mais leur retraite honteuse a esté vn adieu solemnel que tout leur jeu n'estoit que sourbe, es années 1647. 61648. 117 & qu'ils ne paroissoient veritables, qu'à ceux qui reçoiuent les mensonges sans les examiner.

l'aurois diverses choses à adiouster touchant les superstitions de ce pays, dont
sans doute la connoissance est pleine de
curiositezaisez remarquables; mais le desir de la brieueté m'en fait retrancher la
pluspart, qui seroient trop longues à deduire. Ce pourra estre pour quelque autre année.

Quelle connoissance aucient les Hurons insideles de la Dininité.

## CHAPITRE XVI.

A Vray dire tous les peuples de ces contrées n'ont retenu de leurs ancestres aucune connoissance d'vn Dieu, & auant que nous y eussions mis le pied, ce n'estoient que des fables tout ce qui s'y disoit de la creation de ce monde. Toutesfois, quoy qu'ils sussent barbares, il restoit en leur cœur vn secret sentiment de la Diuinité, & d'vn premier Principe autheur de toutes choses, qu'ils inuo.

Hh iii

enant era

cur ont ueu ent

ba-

dire ient nolant

oles effié tage

n pun'en leur

nfes, Iché leur

urbe,

118 Relation de la Nouvelle France, quoient fans le connoiltre. Dans les forests & dans leurs chasses fur l'eau &c. dans le danger d'vn naufrage, ils le nomment Aireskouy Soutanditent, & Vappellent à lour secours. Dans lours guerres & au milieu de leurs combats, ils luy donnent le nom de Ondoutacté, & croyent que c'est luy seul qui va pattageant les vi coires. Tres-fouvent ils s'addressent au Ciel, en luy faisant homage, & prennent le Soleil à tesmoin de leur courage, de leur miscre, & de leur innocence. Mais sur tout dans les traitez de paix & d'alliance aucc les Nations estrangeres, ils inuoquent le Soleil & le Ciel come arbitre de leur sincerité, qui void le plus profond des cœurs, & qui est pour vanger la perfidie de ceux qui trahissent leur foy, & ne riennent pas leur parole. Tant il est vray ce que dir Tertulien des Nations les plus infideles, que la nature au milieu des perils leur fait pouffer vne voix Chrestienne, Exclamant wocem naturaliter Christianam, ayans recours à vn Dieu qu'ils inuoquent, quasi sans le connoistre. Ignoto Dev.

Les Ondataouaouat de la langue Algonquine, ont coustume d'inuoquer quasitoussours dans leurs festins, celuy qui a

es années 1647. & 1648. 119 creé le Ciel, en luy demandant la santé & vne longue vie, vn heureux fuccez dans leurs guerres, dans leurs chasses, dans leurs pesches, & en tout leur trafic, & luy offrent pour cét effet les viandes qui se mangent au festin. Ils iettent aussi à mesme fin du petun dans le feu, l'offrant nommémentau Genie qui a creé le Ciel, qu'ils croyent estre different de celuy qui a creé la terre; & ils adioustent, qu'il y a vn Genie particulier qui fait l'hyuer, & qui habite vers le Nort; d'où il enuoye les neiges & les froidures. Vn autre qui domine dans les eaux, qui va causant & les tempestes & les naufrages. Ils disent que les vents sont produits par sept autres Genies qui habitent dans l'air, au dessous du Ciel, & soufflent les sept vents qui regnent en ces contrées.

n-

P-

CS

D-

nt

riJ

au

te

UF

ut

CC

16

in-

ux

pas

die

es,

ait

int

12-

ni a

Mais apres tout, lors mesme que ces peuples barbares inuoquent en cette saçon le Createur du monde, ils auouent ne sçauoir qui il est; ils n'ont ny crainte aucune de sa iustice, ny de l'amour pour sa Bonté; & tout ce qu'ils l'inuoquent est sans aucun respect & sans culte de Religion; mais seulement une coustume sans ame & sans vigueur, qu'ils ont, disent-ils,

Hh iiij

receue de leurs ancestres, sans qu'elle laisse en leur esprit aucune impression, quiles dispose à receuoir plus saintement les mysteres de nostre sainte Foy.

Du meurtre d'en Françoù massacré par les Hurons, & de la instice qui en a esté faite.

## CHAPITRE XVII.

Epuis que nous auons mis la derniere main à nostre Relation, Nostre Seigneur nous a letté dans des accidens si diuers, & nous a secourus dans nos angoisses par des voyes si pleines d'amout que nous auions dequoy dresser vne nouuelle Relation. Mais laissant à vne autre faison ce qui ne se peut dire en peu de mors, ie ne parleray que d'vn meurtre arriué en la personne de l'vn de nos domestiques nommé Iacques Douart. Ce ieune hommeaagé de vingt-deux ans, s'estat vn perit escarté de la maison sur le soir du vingt-huitième d'Auril, fut assommé d'vn coup de hache tres malheureux pour les meurtriers. Si Dieune leur fait miscricor-

de; mais tres-fauorable pour celuy qui la receu dans vne vie si innocente, & dans des circonstances si remarquables qu'elles donnent plus d'enuie que de crainte & de douleur, le temps & le loisir ne nous permettent pas d'en parler cette année. La suiuante fera voir que cét Agneau paroissoit destiné pour vn tel sacrifice. Reprenons nos brifées.

Nous ne peusmes douter que ce meurtre n'eust esté commis par quelques Hurons, nous en auons eu depuis des connoissances tres-certaines, on nous a dit de bonne part que six Capitaines de trois bourgs differens, en estoient les autheurs & qu'ils auoient employé pour commettre le crime deux freres qui le iour mesme estoient partis de cinq lieuës loing à dessein de tuer le premier François qu'ils pourroient seulement rencontrer.

Nous sommes tres-asseurez que ces Capitaines qui ne sont pas des moinsconsiderables du pais, se sont tousiours declarez ennemis de la Foy, & dans la suite de cette affaire ils ont fait paroistre leur rage & leur venin contre nous & contre nos Chrestiens, & quelque pretexte qu'ils puissent alleguer touchant ce meurere,

ment

ernie-Vostre densfi os anamout e nouautre eu de cre ar-

mestiicune tất vn ir du éďvn

ur les ricornos Capitaines Chrestiens nous ont informez qu'ils en vouloient à les Christ dans les personnes de ceux qui le reconnoissent & qui l'adorent.

il

lo lo

q

m

po

q

qı

CC

fo

de

le

p.

Le lendemain de cétattentat, nos Chrestiens des bourgades prochaines en ayant appris la nouuelle, vindrent fondre de toutes parts en nostre maison de sainte Marie. Ce meurtre, disoient-ils', nous apprend qu'il y a vne conspiration contre vous, nous voicy prests de mourir pour la deffence de nos Peres, & pour soustenir le party de la Foy contre tous ceux qui le voudront attaquer.

Tout le pays fut en émeute, & les plus considerables des nations qui le composent furent conuoquez en vne assemblée generale sur cette affaire. Ceux qui sous main auoient esté les autheurs de ce meurtre, y parurent ce qu'ils estoient ennemis de la Foy: disans qu'il falloit nous sermet les portes de leurs bourgs, & nous chasser de ce pays: & d'aucuns mesme adioustoiét qu'il falloit en bannit les Chrestiens, & empescher que le nombre n'allast augmentant. Mais le zele de ces bons Chrestiens se fit paroistre auec éclat en ce rencontre; Les yns disoient que volontiers

ce. t incon-

yant toularic. rend: vous. defnir le ui le

plus . mpo. iblée : fous

emis rmet affor

38 , 2

augren-

ntiers

ils quittetoient, & leurs parens & leur patrie; Les autres disoient que leur vie ne leur estoit plus rien, depuis qu'ils sçauoiet le bon-heur de la Foy: Ie crains, disoient les autres, d'estre tué des Hiroquois, si la mort me surprenoit ayant commis quelque peché, ne m'en estant pas confesse; mais ie ne crains point d'estre massacré pour la Foy, & de doner ma vie pour Dieu qui me la rendra immortelle. Plusieurs parloient d'vn autre ton, & d'vne liberté vrayement Chrestienne, blasmoient ceux qui auoient trempé dans ce meurtre, sans toutesfois nommer aucun de ceux qu'on connoissoit assez en estre les autheurs: Ce sont ces gens-là, disoient-ils, qui veulent la ruine de ce pays, ce sont eux qui sans doute reçoiuent quelque pension secrete de nos ennemis pour nous trahir, la Foy ne leur déplaist, qu'à cause qu'elle blasme les crimes dont ils fant tous councrts; qu'ils

paroissent & on le verra. Deux & trois iours se passerent dans ces combats de part & d'autre, qui ne seruoiet qu'à viuisier la foy de nos Chrestiens, & faire paroiftre d'auantage l'amour qu'ils ont pour nous, & pour le service de Dieu. Enfin leur party se trouva le plus fort, y

ayant plusieurs Capitaines & gens considerables, qui entraisnerent apres eux, mesmeles infideles pour la pluspart: en sorte qu'il su conclud publiquement qu'on nous satisferoit au nom de tout le pays,

pour ce meurtre arriué.

Ce seroit tenter l'impossible, & mesme empirer les affaires, plustost que d'y apporter remede, qui voudroit proceder auec les Sauuages selon la iustice de France, qui condamne à la mort celuy qui est conuaincu du meurtre. Chaque pays a ses coustumes, conformes aux diuers naturels de chaque nation. Or veu le genie des Sauuages, leur iustice est sans doute tres-essicace pour empescher le mal, quoy qu'en France elle parut vne iniustice: Car c'est le public qui satisfait pour les fautes des particuliers, soit que le criminel soit reconnu, soit qu'il demeure caché. En vn mot c'est le crime qui est puny.

l'ay creu que ce seroit vne curiosité assez raisonnable de vouloir sçauoir en cecy leurs coustumes, & les formalitez de leur

droit. Voicy donc ce qui se passa.

Les Capitaines ayans pris leur resolution; nous sismes appeller à leur assemblée generale. Vn ancien porta la parole pour ns conficux, mefen forte at qu'on t le pays,

yapporder auec ance, qui conuainscoustuturels de des Sautres-effioy qu'en Car c'est autes des el soit reé. En vn

riosité asir en cecy ez de leur

r refolusemblée role pour es'années 1647. 6 1648. 125 tous, & s'adressant à moy, comme au chef des François, nous sit vne harangue qui ne ressent point son Sauuage, & qui nous apprend que l'éloquence est vn don de la

apprend que l'éloquence est vn don de la nature plus que de l'art. Ie n'y adiouste

ricn.

Mon frere, me dit le Capitaine, voicy toutes les nations assemblées, (il les nommales vnesapres les autres;) nous ne sommes plus qu'vne poignée de gens: c'est toy feul qui soustiens ce pays, & le porte en tes mains. Vn foudre du Ciel est tombé au milieu de nostre terre, qui l'a entreouverte; si tu cessois de nous soustenir, nous tomberions dans cét abisme. Aye pitié de nous. Nous venons icy pour pleurer nostre perce, autant que la tienne, plustost que pour parler. Ce pays n'est plus qu'vne squelete descichée, sans chair, sans veines, sans nerfs, & sans arteres; comme des os qui ne tiennent plus les vns aux autres qu'auec vn filet delicat : Le coup qui a porté sur la teste de ton nepueu que nous pleurons, a couppé ce lien. C'est vn demon d'Enfer qui a mis la hache dans la main de celuy qui a fait ce meurtre. Est-ce toy, Soleil qui nous eselaire, qui l'as conduit à ce mal-heur? pourquoy n'as-tu pas 126 Relation de la Nouvelle France. obscurcy t'a lumiere, afin que luy-mesme cust horreur de son crime. Estois tu son complice? Nenny; car il marchoit dans les tenebres, & n'a pas veu où il potroie son corps. Il pensoit, ce miserable meurtrier, viser sur la teste d'vn ieune François, & il a frappé sa patrie d'vn mesme coup,& d'une playe mortelle. La terre s'est entreouverte pour recevoir le sang de l'innocent, & a fait vn abisme qui nous doit englourir, puisque nous sommes les coupables. Nos ennemis, les Hiroquois se resjouvront de cette mort, & en feront les solemnitez d'vn triomphe, voyans que nos armes nous destruisent nous-mesmes, & font yn coup en leur faueur, apres lequel ils sçauent bien que ce pays ne peur suruiure. Il continua bien long temps dans cétair, puis s'adressant detechefà moy.

Mon frere, adiousta-il, aye pitié de ce pays; toy seul suy peus rendre la vie. C'est à toy à ressembler tous ces os dissipez. C'est à toy à resormer cette ouverture de l'abisme qui nous veut engloutir. Aye pitié de ton pays, ie le dis tien, car tu en es le maistre, & nous venons icy comme des criminels, pour receuoir nostre arrest de condemnation, si tu veux agir sans misericorrance. v-melme is tu fon oit dans l potroie lemeurrançois, coup,& ft entrel'innodoit ens coupa : s se resntles foque nos Imes, & s lequel cur furps dans moy. é de ce c. C'est ez.C'est el'abifpitié de le mai-

crimi-

e con-

Cricor-

es annecs 1647. 0 1648. de auconous Ayepitié de ceux qui se condamnent eux melmes, & viennent te demander pardon. C'est toy qui as affermy ce pays par ta demeure, & si tu te retirois d'auec nous, nous serions comme vne paille arrachée de la terre, qui ne sert que de jouet aux vents. Ce pays est vne Isle; la voila deuenue flottante, pour au premier orage estre abismée dans la tempeste. Affermissez cette Isle flottante. La posterité t'en louera, sans que iamais la memoire s'en perde. Aux premiers bruits de cette mort, nous auons tout quitté, & n'auons apporté que des larmes, tous prests de receuoir tes ordres, & d'obeir à ta demande. Parle donc maintenant, & demande la satisfaction que tu veux, car nos vies & nos biens sont à toy: & lors que nous despouillerons nos enfans pour t'apporter la satisfaction que tu desireras, nous leur dirons que ce n'est pas à toy qu'il faut s'en prendre; mais à celuy qui nous arendu criminels, ayant fait vn si mauuais coup; Cefera contre luy que seront nos indignations, & nous n'aurons à iamais que de l'amour pour toy. Il nous auoit causé la mort, & toy nous rendras la vie, pourueu que tu veuille parler, & nous proposer tes pensces.

## 128 Relation de la Nouvelle France,

Apres auoir respondu à cette harangue, nous leur donnasmes en main vne
botte de petits bastons liez ensemble, vn
peu plus longs & plus gros que des alumetes; c'estoit le nombre des presens
que nous desirions pour la satisfaction de
ce meurtre. Nos Chrestiens nous auoient
informé de toutes leurs coustumes, &
nous auoient exhorté puissamment de tenir bon, si nous ne voulions tout gaster
les affaires de Dieu, & les nostres; qu'ils
enuisageoient comme leur propre affaire, & le plus grand des interests qu'ils
eussent en ce monde.

Les Capitaines partagerent incontinent entr'eux, tous ces bastons, à ce que
chaque Nation sournissant vne partie des
presens necessaires, la satisfaction nous
sust faite selon la coustume du pays. Mais
il fallut qu'vn chacun retournast en son
bourg, pour yassembler tout son monde,
& l'exhorter à sournir ce nombre de presens. Pas vn n'y est contraint; mais ceux
qui sont de bonne volonté apportent publiquement ce qu'ils veulent y contribuer, & ce semble à l'enuy l'vn de l'autre,
selon qu'ils sont plus ou moins riches, &
que le desir de la gloire, & de paroistre
afsectionnez

nce, narann vne ole, vn esalurefens cion de uoient es, & de tegaster ; qu'ils e affais qu'ils

ncontice que
rtie des
on nous
ys. Mais
en son
monde,
de preais ceux
tent pucontril'autre,
ches, &
aroistre
tionnez

es années 1647. 61648. 129 affectionnez au bien public, les incite en semblables occasions.

Le iour assigné pour cette ceremonie estant venu, on y accourt de toutes parts. L'assemblée se tenoit hors de nostre maison.

Le soir quatre Capitaines surent deputezpar le conseil general, pour me venir parler, deux Chrestiens, & deux insideles. Ils se presenterent à la porte. On ne parle & ne fait rien icy que par presens: & ce sont les formalitez de droit, sans lesquelles vne assaire ne peut estre en bon train.

Le premier present de ces Capitaines fut afin d'obtenir qu'on leur ouurit la porte. Vn second present, afin qu'on leur permit l'entrée. Autant de portes qu'ils auoient à passer, auant que d'arriuer au lieu où ie les attendois, nous cussions pit exiger autant de presens.

Lors qu'ils y furent entrez, ils commencerent à me parler par vn present qu'ils appellent l'essuyment des larmes. Nous essuyons tes larmes par ce present, me dirent-ils, asin que tu n'aye plus la veue troublée, la iettant sur ce pays, qui a commis le meurire. Suivit le present,

qu'ils appellent vn breuage. C'est pour te remettre la voix, dirent ils, que tu auois perduë, & qu'elle sorte auec douceur. Vn troisième present, pour calmer l'esprit agité. Vn quatrième, pour appaifer les émotions d'vn cœur iustement irrité. Ces presens sont la pluspart de porcelaine, de vignots, & autres choses, qui passent icy pour les richesses du pays, & qui en France seroient de grandes pau-uretez.

Suivirent neuf autres presens, comme pour eriger vn sepulchre au defunct, car chaque presenta son nom. Quatre presens pour les quatre colomnes qui doiuent soustenir ce sepulchre. Quatre autres autres presens, pour les quatre pieces trauersantes, sut les quelles doit reposer le liet du defunct. Vn neufuieme present, pour luy setuir de cheuet.

Apres cela, huit Capitaines, des huit nations qui composent le pays des Hurons, apportent chacun vn present, pout les huit os qui sont les plus remarquables en la structure du corps humain, des pieds, des cuisses, de des bras.

Leur coustume m'obligea icy de parler, & de faire vn present d'enuiron trois

es années 1647. 6 1648. 131 pour milles grains de porcelaine, leur disant ure tu que c'estoit pour redresser leur terre, & qu'elle peust les receuoir plus doucedoument, lors qu'ils tomberoient renuersez almer. appaipar la violence des reproches que ie deentiruois leur faire, d'auoir commis vn meurtre si indigne. e por-Le lendemain matin ils disposerent es, qui ays, &

Le lendemain matin ils disposerent dans vne place publique; comme vne espece de theatre, où ils suspendirent cinquante presens, qui font le principal de la satisfaction, & qui aussi en emporte le nom. Ce qui precede & ce qui suit, n'e-

stant que l'accessoire.

Pour vn Huron tué par vn Huron, on se contente d'ordinaire de trente presens; Pour vne semme on en demande quarante, à cause, disent-ils, que les semmes n'estans pas tant pour se dessendre, & d'ailleurs estans celles qui peuplent le pays, leur vie doit estre plus precieuse au publie, & leur foiblesse doit trouver vn plus puissant soustien dans la instice. Pour vn estranger on en demande encore dauantage, à cause, disent-ils, que sans cerla les meurtres seroient trop frequens, le commerce en seroit empesché, & les guerres se prendroient trop aisément en-

Įi i

omme
oct, car
e preui doire aure pieerepo-

es huit
s Huc, pour
uables
n des

e parn trois 132 Rélation de la Nouvelle France, tre des nations différentes.

Ceux à qui on fait la satisfaction examinent soigneusement tous ces presens, & rebuttent ceux qui ne leur aggreent pas; il faut en remettre d'autres en leur

place qui puissent contenter.

Ce n'est pas tout. Le corpsauquel on a erigé vn sepulchre, ne doit pas y reposer tout nud; il faut les reuestir de pied en cap: c'est à dire qu'il faut saire autant de presens, qu'il faut de pieces pour le mettre dans l'estat auquel il doit estre, selon sa condition. Pour cét esset ils sirent trois presens, qui ne portent que le nom des choses qu'ils representent, d'vne chemise, d'un pourpoint, d'un haut de chausse, des bas de chausses, des souliers, d'un chapeau, d'une arquebuse, de la poudre & du plomb.

Il falut en suite de cela, retirer de la playe, la hache qui auoit fait le coup: c'est à dire qu'ils firent vn present qui portoit ce nom. Autant de coups qu'au-roit receu le mort, il faudroit autant de presens, pour refermer toutes ces playes.

Suivirent trois autres presens. Le premier, pour refermer la terre qui s'estoit entrouverte de l'horreur de ce crime, n exa-

refens

greent

en leur

quel on

y repo-

de pied

autant

pour le

t eftre,

et ils fi-

nt, d'v-

yn haut

des fou-

oufe, de

er de la

e coup:

es années 1647. 6 1648. 133

Vn second, pour la foulure des pieds, & alors la coustume est que toute la ieu-

nesse, & mesme les plus anciens se mettent à danser, pour tesmoigner leurioye, de ce que la terre n'est plus ouverte pour

les abismer dans son sein. Le troisième

present, est pour ietter au dessus vne pierre, afin que cet abisme soit fermé plus

inuiolablement, & ne puisse plus se ren-

tr'ouurir.

Apres cela, ils firent sept autres presens. Le premier, pour rendre la voix à tous nos Missionaires; Le second, pour exhorter nos domestiques à ne tourner pas leurs armes contre le meurtrier, mais plustost contre les Hiroquois, ennemis du pays. Le troisiéme, pour appaiser Monsieur le Gouuerneur, lors qu'il aura appris ce meurtre. Le quatriéme, pour rallumer le feu, que nous auons tousiours pour chauffer les passans. Le cinquième, pout r'ouurir la porte de l'hospice de nosChrestiens. Le sixième, pour remettre à l'eau le batteau, dans lequel ils passent la riuiere, lors qu'ils viennent nous visiter. Le septiéme, pour remettre l'auiron en main, à vn ieune enfant qui a le soin de ce pasfage. Nous custions pû exiger deux autres

fent qui s qu'austant do s playes. Le pre-

i s'estoit

134 Relation de la Nouvelle France, presens semblables, pour rebastir nostre maison, pour remettre sur pied nostre Eglise, pour redresser quatre grandes Croix qui sont aux quatre coins de nostre enclos. Mais nous nous contentasmes de cela.

Enfin ils terminerent le tout par trois presens que firent les trois principaux Capitaines du pays, pour nous raffermir l'esprit, & nous prier d'auoir tousiours de l'amour pour ces peuples. Tous ces presens qu'ils nous firent, monterent enuitron à vue centaine

Nous leur en sismes aussi de reciproques; à toutes les huit nations en particulier, pour rassermir nostre alliance auec eux. A tout le pays en commun, pour les exhorter à se tenir vnis ensemble, & auec les François, pour soustenir plus fortement leurs ennemis. Vn autre present considerable, pour nous plaindre des médisances qu'on faisoit courir contre la Foy, & les Chrestiens: comme si tous les mal-heurs qui arriuent dans co pays, des guerres, des famines, des maladies, estoient vn esset de la Foy que nous venons leur annoncer. Nous leur sismes aussi quelques presens, pour les consoler

de quelques pertes, qu'ils auoient receuës de puis peu, de quelques personnes tuées par l'ennemy. Enfin nous terminasmes par vn present qui les asseuroit que Monssieur le Gouverneur, & tous les François de Quebec, de Montreal, & des trois Riuieres, n'auroient que de l'amour pour

eux, & oubliroient ce meurtre, puis qu'ils y auoient satisfait.

Dieu nous assista puissamment en toute cette assaire, qui nous succeda au dessus de nos esperances, & dans laquelle nous remarquasmes vne prouidence de Dieu si aymable sur nous, & sur nostre Eglise, vne protection si paternelle, vne conduite si puissante, que nous voyons bien qu'il est vray ce que dit l'Escriture, Dicite insto quoniam bene. Le tout se termina l'vnziéme de May.

FIN.

ipaux ermir urs de s preenui-

cipropartiliance
nmun,
nfemiftenir
autre
aindre
r connme fi
ans co

e nous filmes ploler